

NUNC COGNOSCO EX PARTE



THOMAS J. BATA LIBRARY
TRENT UNIVERSITY

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation







### OEUVRES COMPLÈTES

DΕ

## FRANÇOIS COPPÉE

POÉSIES — TOME III

Imprimeries réunies, B, rue Mignon, 2.

### OEUVRES COMPLÈTES

DЕ

# FRANÇOIS COPPÉE

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

ÉDITION ILLUSTRÉE PAR

#### FRANÇOIS FLAMENG ET TOFANI

GRAVURES AU BURIN

PAR BOISSON, BOUTELIÉ, DUBOUCHET, LÉOPOLD FLAMENG ET JULES JACQUET

#### POÉSIES — TOME III



**ÉDITION LEMERRE** 

#### PARIS

L. HÉBERT, LIBRAIRE

7, RUE PERRONET, 7

Trent University Library PETERBOROUGH, ONT.

Pazzi, C3 1812 5.1.12 6.3

.

### CONTES EN VERS







LA

### MARCHANDE DE JOURNAUX

CONTE PARISIEN

A MOUNET-SULLY

1

« Demandez les journaux du soir... la *Liberté*... La *France*... »

A cet appel, sans cesse répété
Par la vieille marchande à la voix âpre et claire,
Je faisais halte au coin du faubourg populaire
Dont les vitres flambaient dans le soleil couchant,
Et prenais un journal pour le lire en marchant.
Ce n'est pas que je sois ardent en politique:

Les révolutions rendent un peu sceptique; Mais, par vieille habitude et besoin machinal, Je parcours volontiers, tous les soirs, un journal, Pour savoir si l'on va changer ou non de maître, Comme avant de sortir on voit le baromètre.

— « Demandez les journaux... le Temps... le Moniteur... »

Et, prenant le paquet tout frais, que le porteur Lui jetait, en courant, dans sa pauvre boutique, La bonne femme, active à servir la pratique, Derrière un vasistas ouvert sur le trottoir Se démenait, cherchait des sous dans son tiroir, Et vendait, d'une humeur absolument égale, Papier conservateur ou feuille radicale; — Et, lorsque je prenais un journal, au hasard:

— «Ah! vous voilà, monsieur! Vous arrivez bien tard; — Disait-elle gaiement. — Voyez! ma vente est faite. Je n'ai plus qu'un Pays et que deux Estafette... Et c'est toujours ainsi, lorsque les députés, Comme ils ont fait hier, se sont bien disputés, Et quand on dit qu'on va changer le ministère. »

Quelquefois, je causais, auprès de l'éventaire,

Avec la brave vieille aux yeux intelligents; Car mon goût est très vif pour les petites gens. Et, tout en déployant la *Presse* ou la *Patrie*, Qui m'envoyait sa bonne odeur d'imprimerie, J'avais pour mes trois sous un instant d'entretien.

— « Mon Dieu! pour le moment, ça ne va pas trop bien. C'est la morte saison, vous savez... et la Chambre Ne se réunira que vers la mi-novembre. Les grands formats sont nuls, et les petits journaux N'ont que les faits divers et que les tribunaux... Vous autres, les messieurs, vous chassez, ou vous êtes Aux bains de mer, aux eaux... Sans le sou des grisettes, Qui ne voudraient pour rien manquer le feuilleton De leur Petit Journal, à peine vivrait-on... Pour écouler ce tas de papiers qu'on imprime, C'est triste à dire, mais il faudrait un gros crime... Je ne désire pas qu'il arrive, grand Dieu! Mais, du temps du procès Billoir, quel coup de feu! Quand on a publié toutes ces infamies, Monsieur, j'étais au bout de mes économies; Mais, en un mois, et rien qu'avec les illustrés, Eh bien! j'ai pu payer deux termes arriérés... Mais ce n'est qu'un hasard... Tandis que les tapages A Versailles, voilà le temps des forts tirages!

Ça ne peut pas manquer et ça revient vingt fois...
Aussi, lorsque je fais un billet pour mon bois,
Pendant la session j'en fixe l'échéance,
Et je m'acquitte après une bonne séance. »

Je m'éloignais, trouvant singulier le destin Qui voulait que ce fût le crime du matin, Ou le tumulte fait dans les Chambres, la veille, Qui donnât quelque aisance à cette pauvre vieille. Je trouvais un plaisir ironique à savoir Que l'antique combat du peuple et du pouvoir Et tout leur vain travail pour mettre en équilibre Le besoin d'être fort et l'ardeur d'ètre libre, Le prétoire vibrant à la voix des tribuns, L'Assemblée en démence et les cris importuns Qu'on poussera toujours autour du Capitole, Et tout ce que produit, aux jours de rage folle, Le parlementarisme et son jeu régulier, Aidâssent cette femme à payer son loyer. Il me plaisait assez que le bruit de la Presse Assurât par hasard le pain d'une pauvresse, Et que tout ce scandale eût ce bon résultat Qu'elle pût vivre, à bord du vaisseau de l'État Durement ballotté sur la mer politique, Ainsi qu'une souris dans un transatlantique.

 $\Pi$ 

Un soir, — les premiers froids étaient déjà venus, — Au fond de la chétive échoppe, j'aperçus Un spectacle nouveau, qui me fit de la peine. C'était un pauvre enfant, — huit ou dix ans à peine, — Blond, pâle, l'air malade, habillé tout en deuil, Qui se tenait assis dans un petit fauteuil Ayant sur ses genoux un vieux dictionnaire, Et regardant avec des yeux de poitrinaire.

#### Je demandai:

- « Quel est donc ce petit garçon?
- Mais c'est mon petit-fils; il apprend sa leçon!
  Me répondit, d'un air tout orgueilleux, la vieille,
  Et les frères en sont très contents.
- Λ merveille! Repris-je... Ses parents l'ont envoyé vous voir?
- Hélas! mon bon monsieur, voyez... il est en noir.

Pauvre enfant! il n'a plus sa mère ni son père...

Mais sa bonne-maman l'élèvera, j'espère.

Maintenant, il n'a plus que moi, cher innocent!

Il a coûté la vie à ma fille en naissant...

Et voilà des malheurs qu'on ne peut pas comprendre...

Desorphelins d'unjour!... Quantà mon pauvre gendre,

Il était étameur de glaces; et les gens,

Dans ce vilain métier, ne durent pas dix ans,

S'ils n'ont pas les poumons comme un soufflet de forge,

A cause du mercure.

— Allons! un sucre d'orge, » — Dis-je à l'enfant, qui vint pour me remercier, Prit mes sous et courut, joyeux, chez l'épicier. Et, quand je fus resté seul avec la marchande :

— « L'enfant se porte bien?

— J'attendais la demande, Monsieur, — répondit-elle avec un gros soupir. — C'est le chagrin que j'ai tous les jours à subir. Non! il ne va pas bien... Que je suis malheureuse! Avec ses yeux cernés et sa figure creuse, C'est tout son père... Il souffre, hélas! le cher petit! Il tousse, il dort à peine, il n'a pas d'appétit. Enfin, le médecin dit que c'est la croissance!... C'est qu'il est si mignon... et d'une obéissance!... Et tout ce qu'il voudrait, il l'apprendrait, je crois, Mon Joseph... A l'école, il a toujours la croix... Mais sa santé... voilà ce qui me désespère!

— Courage! — dis-je.

— Enfin, mon commerce prospère, — Continua l'aïeule, — et de telle façon,
Monsieur, que rien ne manque à mon pauvre garçon.
Le bon Dieu, quand j'ai trop de mal, me vient en aide.
Tenez! j'ai cru l'enfant malade sans remède,
Voilà tantôt trois ans... Le docteur ordonna
Des médicaments chers, du vin de quinquina...
Mais, juste en ce moment, je m'en souviens encore,
La Chambre renversa le cabinet Dufaure,
Et j'ai pu — je gagnais des douze francs par jour —
Donner ce qu'il fallait à mon petit amour...
Au Seize Mai, — la vente allait, je vous assure! —
J'ai fourni mon Joseph de linge et de chaussure;
Et quand le Maréchal, à la fin, est tombé,
J'ai fait faire un habit tout neuf à mon bébé... »

Le retour de Joseph finit la causerie;

Mais je sortis de là l'âme tout attendrie, Et j'avais le cœur pris par le simple roman De cet enfant malade et de sa grand'maman. Le lendemain, je dus partir pour la province, Mais sans les oublier; et l'intérêt fort mince Ou'aux choses de l'État jusqu'alors j'avais mis, Grandit, quand je songeais à mes humbles amis. Car je ne pouvais plus juger la politique Qu'au point de vue étroit de leur pauvre boutique; Et quand, par un hasard devenu bien banal, J'apprenais, en voyant les pages du journal Pleines d'alinéas et de rappels à l'ordre, Que nos législateurs avaient failli se mordre Et qu'en plein Parlement ils s'étaient outragés, Rêveur, tout en lisant leurs discours prolongés, Où le bon sens souffrait autant que la grammaire, Je me disais:

— « Tant mieux! pour la pauvre grand'mère. »

Ш

A mon retour, j'appris que l'enfant était mort.

— « Ali! monsieur, — me disait, en sanglotant bien fort, La vieille, devenue en peu de jours caduque, — Quand on perd, à mon âge, un enfant qu'on éduque, C'est trop dur!... Et bientôt, j'en mourrai, Dieu merci!... Je ne sais pas pourquoi je reste encore ici; Car je perds la mémoire, un rien me bouleverse, Et je n'ai plus la tête à mon petit commerce. Autrefois, si j'étais âpre à gagner du pain, C'était pour partager avec mon chérubin. Maintenant, mon chagrin me nourrit... Que m'importe Le reste?... Voyez-vous! je suis à moitié morte; J'aurais cent ans, monsieur, que je serais moins bas!... Un client, qui me prend tous les jours les Débats, Un bien brave homme, allez! qui plaint les misérables, M'a promis de me faire admettre aux Incurables... Eh bien, soit!... J'irai là mourir un de ces jours... »

Que pouvais-je répondre à ce navrant discours? Que faire pour calmer une douleur si grande? Hélas! rien. Et depuis, chez la pauvre marchande, Quand j'entrais acheter quelques journaux du soir, J'étais muet devant cet affreux désespoir.

Vers ce temps, — ce'n'est plus pour nous une surprise, — Notre gouvernement était en pleine crise.

### Voici l'intéressant langage qu'on tenait :

- « C'est fort heureux! Tant pis pour l'ancien cabinet! Il subit justement la loi de la bascule. Morel était trop vieux, et Morin ridicule; Moreau s'imaginait être de droit divin, Et Morand recevait par trop de pots-de-vin... Tandis que parlez-moi du nouveau ministère! Dubois est éloquent et Dufour est austère; Malgré ses tristes mœurs et deux serments trahis, Dupont, par ses talents, honore son pays; Dupuis est fin; Durand est loin d'être une bête... Nous aurons avec eux la politique honnête. Leur programme est très bien, que donne mon journal: L'ordre et la liberté... C'est fort original. Ces gens-là n'iront pas commettre une imprudence...» Bref, il était acquis, et de toute évidence, Que le groupe Morel-Morin-Morand-Moreau De tout progrès utile eût été le bourreau Et que droit à l'abîme il menait la patrie; Tandis qu'agriculture, arts, commerce, industrie, Allaient fleurir et prendre un essor bien plus grand, Par la combinaison Dufour-Dubois-Durand.

Je connaissais Durand, un homme fort aimable,

Et, depuis quelque temps, je me trouvais blàmable. Se désintéresser de tout, ce n'est pas bien. On finirait par être un mauvais citoyen...
Voyons! Ce cabinet? Il n'a rien qui me gêne; Il est conservateur, libéral, homogène, Très gentil!...

Et déjà, plein d'un zèle subit, Le dos au feu, troussant les pans de mon habit, De mes nouveaux amis j'exposais la tactique A l'heure où, dans l'ennui d'un salon politique, Le thé circule avec les tranches de baba.

Six semaines après, le cabinet tomba.

Ah! j'étais furieux, cette fois. Mettre à terre Des gens si bien pensants, un si bon ministère! C'est à désespérer de tout gouvernement!... Et, maudissant le vain besoin de changement Qui, ce jour-là, venait de troubler les cervelles, Levé de très bonne heure, avide de nouvelles, J'allai chez ma marchande acheter le journal. Paris avait été plus que moi matinal; Il ne restait plus rien qu'un Siècle de la veille. Mais je fus stupéfait en regardant la vieille;

Car je lui retrouvai l'air joyeux qu'elle avait Les jours de gain, du temps que son enfant vivait.

— « Le pauvre mort — pensai-je en mon humeur stupide — Est oublié... Ce n'est qu'une femme cupide. »

Mais, devant mon regard, l'aïeule avait compris :

— « Ah! — fit-elle, — monsieur, ne soyez pas surpris Si j'ai le cœur content de ce bon jour de vente.

Moi, je n'ai plus besoin de rien, et je m'en vante...

Mais, pour Joseph, avec de l'argent emprunté,

J'ai pu prendre un terrain à perpétuité,

Et j'ai fait des billets, et l'huissier me menace...

Puis, si vous pouviez voir son coin, à Montparnasse?

Un vrai jardin!... Je vais prier là, tous les mois...

Ça me coûte bien cher; mais aussi quand je vois

Son tombeau tout couvert de fleurs et de verdure,

Il me semble que c'est ma prière qui dure! »

Je lui serrai les mains, honteux de mon soupçon; Et, depuis lors, ayant médité la leçon, Je suis tout consolé quand un ministre tombe; Car, ces jours-là, l'enfant a des fleurs sur sa tombe.





Deskin le Prançois Planning

Gravé par Léopold Mameng

### L'ÉPAVE

la primi mavire. Non le const se redronse

HEBERT ELLTEUR

Imp. 'n Charden Airis

### L'ÉPAVE



### L'ÉPAVE

Devant la mer, assis au seuil de leur maison,
La veuve du marin et son jeune garçon
Sont en grand deuil. Hélas! l'équinoxe d'automne
A fait d'affreux malheurs sur la côte bretonne;
Et c'est pourquoi, rêveurs devant le ciel du soir,
Cette femme et son fils sont habillés de noir.
Ah! dans ce lac paisible, où, sous la brise fraîche,
Viennent de s'éloigner les fins bateaux de pêche
Dont les voiles, là-bas, blanchissent dans le ciel,
Nul ne reconnaîtrait cet Océan cruel
Qui, l'an dernier, pendant la grande marée haute,
En un jour, a broyé vingt barques sur la côte
Et, parmi tant de deuils dont le pays est plein,

A navré cette femme et fait cet orphelin.

Le ciel peut être pur, la mer peut être belle, La veuve du marin est sombre et se rappelle L'essroyable tempête où son homme a péri.

— « C'est aussi de sa faute, à mon pauvre mari! — Dit-elle en soupirant à son fils qui l'écoute. — Il faut porter secours aux malheureux, sans doute, Et nul ne l'a plus fait que mon brave Mathieu. Mais affronter ainsi la mort, c'est tenter Dieu!... On n'avait jamais vu de pareille marée. Ton père était chez nous; sa barque était rentrée; Il disait, en mangeant sa soupe: — « Il faut qu'on soit Maudit, pour être en mer par ce vent de noroit! » Après diner, Mathieu prend sa pipe et l'allume, Et va fumer dehors, comme il avait coutume. Là, malgré le gros temps, ils étaient quelques uns Qui regardaient sauter et mousser les embruns, Quand, tout à coup, voilà que mon homme remarque, Du côté des rochers Saint-Pierre, un trois-mâts barque... Doux Jésus! Ce ne fut pas long. En un clin d'œil, Le malheureux navire échoua sur l'écueil. — « Un canot! » — dit Mathieu... J'étais épouvantée ; Les autres lui montraient cette mer démontée

Et la lame en fureur qui crachait des galets. — « Un canot! — répétait ton père. — Sauvons-les! Un canot à la mer, ou nous sommes des làches! Le mien, si vous voulez, car aux plus rudes tâches Il est bon; il ne craint ni le flot ni le vent. Et je l'ai baptisé d'un beau nom : En avant!... » Ah! les hommes sont fous, mon Tiennot!... Ils partirent. Et tous ont péri, tous... A l'heure où se retirent Les vagues, tu m'as vue aller, tout cet hiver, Chaque jour, aussi loin que va la basse mer; Mais l'Océan qui meurt à mes pieds et les lave N'a jamais rejeté la plus petite épave, Pas plus du grand trois-mâts que du pauvre canot... O mon mignon chéri! Pauvre petit Tiennot! Ne va plus sur la mer... Tu sais, j'ai ta promesse!... Monsieur le recteur t'aime et tu lui sers sa messe; Il t'apprend l'écriture... Eh bien, c'est ton destin, Tu deviendras un prêtre et parleras latin! Et puis, loin de ces flots dont le bruit m'épouvante, Quand tu seras curé, je serai ta servante. Ne te fais pas marin!... D'ailleurs, tu m'as promis... »

L'enfant se tait. Il songe à ses petits amis, A ces gamins qu'il voit, dès que le matin brille, A bord d'une chaloupe, aller à la godille,

Tandis qu'il n'ose plus, le craintif orphelin, Pousser un aviron ni nouer un grelin. Il a promis, il veut obéir à sa mère. Mais, lorsque le curé, refermant sa grammaire, Lui dit: — « Va-t'en jouer! » et qu'il est libre enfin, Troussé jusqu'aux genoux, et sur le sable fin Marchant pieds nus, il court bien vite sur la grève, Et le fils du marin cherche à tromper son rêve. Mais sentir l'âpre vent souffler dans ses cheveux Et l'eau froide monter sur ses mollets nerveux, Voir au loin le gros coup de la lame mauvaise Éclater en couvrant d'écume la falaise, Remplir tout un panier de crevettes, chercher Quelque hideux homard tapi sous un rocher Ou saisir le lançon dans sa fuite rapide, Cela ne suffit pas à l'enfant intrépide. Non! son ardent désir, c'est le bateau mouvant, Avec sa voile ronde et ses deux focs au vent, Et le lest de galets humides qui le charge; C'est la course au lointain horizon, c'est le large Avec sa forte houle et son grand souffle amer, C'est l'ivresse d'aller sur cette vaste mer Dont le parfum le grise et le rythme l'attire... Et voilà de longs mois que dure ce martyre!

Mais le temps passe. Encore un équinoxe affreux! Et les marins du port, un jour, causant entre eux, Tout comme l'an dernier, sur la mer en délire, Viennent de signaler un malheureux navire — Un brick, cette fois-ci, — qui touche le récif. A chaque lame, il fait ce sursaut convulsif Qu'on pourrait appeler le râle du naufrage.

— « Un canot à la mer! des hommes de courage! » Dit quelqu'un. Aucun d'eux n'a pu, certe, oublier Les camarades morts de l'automne dernier; Mais voilà qu'on entoure une barque et qu'on l'arme. La mère de Tiennot est là, pleine d'alarme, Elle étreint son garçon et lui redit tout bas: — « Tu sais, tu me l'as bien promis... tu n'iras pas! » Et, les yeux dilatés et se mordant la bouche, L'enfant ne répond rien et regarde, farouche, Les braves compagnons qui parent le bateau. Tout à coup, une lourde et sombre masse d'eau S'écroule avec fracas, couvrant tout de sa bave, Et devant l'orphelin elle jette une épave, Une planche pourrie et rongée, où l'enfant A déjà distingué ces deux mots: En avant! L'Atlantique a tiré du fond de son repaire Ce débris de bateau. C'est un ordre du père!

Les sauveteurs sont prêts; ils poussent leur canot; Et, s'arrachant des bras de sa mère, Tiennot Saute auprès d'eux, saisit à la hâte une rame... Et les voilà partis avec l'énorme lame!

Comme on les suit des yeux! Hardi, là! Comme ils vont!
Sainte Vierge! voyez cette lame de fond...
Ils ont chaviré... Non! le canot se redresse...
Il va toucher, il touche au navire en détresse...
Il, était temps, le brick se penche à faire peur...
Ils reviennent déjà... Voilà des gens de cœur!
Qu'ils sont chargés! Ils ont de l'eau jusqu'au bordage.
— « Combien en avez-vous sauvé? — Tout l'équipage!
— Hurrah! — Vite! jetez une corde... Aidez-nous...»
Et, tandis que, joyeux, sautent sur les cailloux
Sauveteurs et sauvés, parmi l'écume amère,
Le brave enfant Tiennot dit à sa pauvre mère,
Qui de ses bras brisés l'entoure en sanglotant:

<sup>— «</sup> Maman, ne gronde pas... Le père est si content!»





## L'ENFANT DE LA BALLE

CONTE PARISIEN

I

Parfois, dans un coin triste et noir pousse une fleur.

Sa mère était concierge et son père souffleur
D'un théâtre qui fit des faillites célèbres.
Semblables aux hiboux qui voient dans les ténèbres,
Ces époux vivaient là, venus on ne sait d'où,
La femme dans sa loge et l'homme dans son trou.
Une enfant leur naquit; elle vit la lumière
— Du gaz, bien entendu, — le soir d'une « première »,
A l'heure où justement la toile se levait.
L'homme était à son poste, éloigné du chevet

De sa femme; mais tous songeaient à l'accouchée. Les actrices, leur scène une fois dépêchée, De bruvants falbalas emplissant l'escalier, Auprès de la malade allaient se relayer; Et, lorsque sut passé l'instant le plus critique, L'ingénue — elle avait un fils en rhétorique Et venait de donner les soins les plus adroits — Profita de son grand monologue du « trois », - Alors que, d'une infâme action accusée, Elle devait tomber sur le sol, écrasée Sous un fardeau trop lourd d'angoisse et de douleur,— Pour accomplir sa chute en face du souffleur, Et calmer le souci du père de famille En lui jetant, tout bas, ces mots: « C'est une fille! » D'ailleurs, ce fut un jour de chance et de succès, Le drame — il était plein de fautes de français — Fit louer deux cents fois la salle, dès la veille; Et la mère et l'enfant se portaient à merveille.

Le nouveau-né gênant fort ses humbles auteurs, Une souscription entre tous les acteurs Fournit aux pauvres gens des secours provisoires. Le berceau fut prêté par le chef d'accessoires, Et le comique — un fort buveur, de son aveu,— Donna le biberon, pour faire rire un peu. Tous aimaient la petite et tous s'occupaient d'elle, Et l'on tomba d'accord pour l'appeler Adèle, A cause d'Antony qu'en son meilleur destin Son père avait joué, — très obscur cabotin, Mais beau garçon, ayant l'œil noir, la taille mince, — Avec Dorval, faisant sa tournée en province. Puis le baptême eut lieu. La troupe, avec ferveur, Vit donner à l'enfant ce billet de faveur Que pour entrer au ciel on présente au contrôle; Et le parrain, — c'était Saint-Phar, le premier rôle, — Avant lu Polyeucte et « pioché » son Credo, Par son recueillement étonna le bedeau. La fête fut très bien de toutes les manières. On alla gentiment déjeuner près d'Asnières. A l'heure du spectacle, on revint à Paris, Au milieu des gamins, saluant à grands cris Ces voitures, de gais comédiens chargées; Et, le soir, le pompier, lui-même, eut des dragées.

H

Les artistes ont très bon cœur, le plus souvent. C'était à qui prendrait le mieux soin de l'enfant, - La concierge en sa loge étant très occupée, -A qui ferait sauter la gentille poupée, A qui l'entourerait de mille attentions. Les femmes l'apportaient aux répétitions, Et la petite Adèle y faisait les délices Des longs moments d'ennui perdus dans les coulisses. La duègne, en attendant l'appel du régisseur, Bercait sur ses deux bras l'enfant avec douceur, Puis, quand venait son tour, à sa réplique prête, Repassait le bébé, bien vite, à la soubrette. Quand elle eut quinze mois, quand son corps se tint droit, Ce fut madame Armand, l'étoile de l'endroit, Qui la fit marcher seule, et qui, de ses mains blanches, Guida les premiers pas d'Adèle sur les planches. Mais quel triomphe aussi, quand, un beau jour, soudain, Elle alla du « côté cour » au « côté jardin! » Puis, dès qu'elle se mit à babiller, ces dames Lui firent répéter des mots de mélodrames, Et l'enfant, — influence étrange du milieu! — Avant : « Papa, maman », vagit : « Merci, mon Dieu! » Pourtant, madame Armand, pieuse à sa manière, Lui sit aussi, par cœur, apprendre sa prière; Et lorsque les acteurs se taisaient un instant, Un fragment de Pater de derrière un portant S'envolait, murmuré par une voix plaintive,

Et quelquefois ces mots : Que votre règne arrive !...
Ou quelque : Ainsi soit-il! ponctuaient, tour à tour,
La tirade du traître ou la scène d'amour.

C'est ainsi que vivait, depuis sept ans, Adèle, Heureuse de sentir tant d'amis autour d'elle Et faite à ce milieu tout artificiel.
N'ayant presque jamais vu la couleur du ciel, Elle jouait dans l'ombre, et, la nuit, était brave Comme un frais papillon captif dans une cave.

## Ш

Vers ce temps, le théâtre où grandissait l'enfant Allait très mal. L'été fut par trop étouffant, Et, trois mois, l'on joua devant la salle vide, Tandis que le public, de bocks mousseux avide, Dans les cafés-concerts allait prendre le frais; Puis un drame à décors ne couvrit pas ses frais; Puis vint une féerie, autre chute complète. Le directeur avait si bien perdu la tête, Que devant son bureau, toujours plus encombré

De manuscrits poudreux et de papier timbré,

— Pauvre homme à moitié fou, fable de ses confrères! —
Il songeait à monter des pièces littéraires.

Le malheureux parlait même d'un drame en vers,

Lorsque, le rappelant à des goûts moins pervers,

Son régisseur, avec sa voix la plus câline,

Lui dit:

- « Monsieur, si nous remontions l'Orpheline? »

L'homme fut tellement ému qu'il suffoqua; Il se frappa le front, en criant : « Euréka! » L'Orpheline pouvait le tirer de l'abîme.

C'était un vieux mélo du boulevard du Crime, Qui toujours avait fait, pendant de nombreux soirs, Ruisseler tous les yeux, tirer tous les mouchoirs; Un titre qui d'avance assurait la recette. Le seul obstacle était le rôle de Suzette, De l'enfant de six ans prise par des voleurs, Dont la grâce touchante et les affreux malheurs Faisaient couler les pleurs comme une cataracte, Et qu'enfin retrouvait sa mère, au cinquième acte.

Le directeur disait :

— « Qui me jouera cela? La créatrice était la petite Stella... Mais elle est mariée et mère de famille, A présent... Où trouver une petite fille, Sachant « dire », sachant « marcher »?...

Le régisseur

Eut un sourire fin de profond connaisseur, Et conseilla:

— « Prenez donc la petite Λdèle...

Une enfant de la balle, allez!... Je réponds d'elle.

Elle réussira, j'en ferais le pari.

La petite est émue en voyant d'Ennery.

Son premier alphabet fut Lazare le Pâtre...

Artiste dans le sang!... C'est né pour le théâtre,

Et ça vous portera joliment les haillons... »

Et l'impresario, rèveur, dit:

— « Essayons! »

1V

On mit donc l'Orpheline à l'étude au plus vite, Et l'on distribua le rôle à la petite Après avoir, avec un cachet de dix francs, Apaisé les légers scrupules des parents Qui d'abord alléguaient sa faiblesse et son âge; Et l'aisance régna dans le pauvre ménage, Et la loge lança, dès lors, aux environs, Des parfums de civet et de dinde aux marrons. Pour Adèle, elle était par la joie étourdie. Un rôle! elle allait donc jouer la comédie! Un rôle! elle pourrait enfin se maquiller!

Quand le vieux régisseur l'eut bien fait travailler, On répéta. Chacun pressentit la victoire. La petite « vibrait » comme au Conservatoire, Disait juste, « écoutait » à merveille, et savait Avec le moindre mot obtenir un « effet ». Alors le directeur fit agir la réclame, Assiégea les journaux; car, bien que son vieux drame Fût écrit en patois et fût bête à pleurer, Il était maintenant sûr de tout réparer
Et de combler le gouffre immense de sa dette.
Adèle, sur l'affiche eut son nom en vedette,
Au-dessus de Saint-Phar et de madame Armand,
Ce qui fut un scandale; et, depuis ce moment,
L'actrice, qui naguère en faisait son idole,
A l'enfant n'adressa même plus la parole,
Et Saint-Phar, furieux, menaça d'un procès.

Cependant, on donna la pièce. Quel succès! Dès qu'Adèle parut, la salle fut conquise; Et vraiment la mignonne actrice était exquise Et ne ressemblait pas à ces pauvres enfants, Bâtards de perroquets et de singes savants, Dont parfois le théâtre exhibe la torture. En argot de métier, c'était une « nature »; Elle vivait son rôle et ne le jouait point. L'artiste, en elle, était habile au dernier point, Et l'enfant conservait cependant tous ses charmes. Adèle fit répandre une averse de larmes, Quand, sans pain elle-même, aux pauvres du chemin Elle donnait les fleurs qu'elle avait à la main. Elle eut quatre rappels, vingt bouquets; et la toile S'abaissa lentement sur la petite étoile, Au milieu des sanglots, des bravos et des cris.

Une altesse royale, en passage à Paris,
Vint embrasser l'enfant et lui fit grand éloge
Devant dix reporters accourus dans sa loge.
Ce fut une folie, un gros succès d'argent!
Le directeur, traité de « très intelligent »,
Paya son personnel en retard d'un trimestre,
Congédia la claque et supprima l'orchestre.
Plein d'audace, il risqua des tarifs inouïs.
Son théâtre, autrefois le dernier des bouis-bouis,
Vit devant ses bureaux piaffer les équipages.
Les journaux l'exaltaient à leurs troisièmes pages,
Épuisant leurs clichés jusqu'aux « mots » de gamins,
Et parlant du caissier qui se frottait les mains.

V

Hélas! ne rions pas ; car l'enfant phénomène Est au dernier degré de la misère humaine. Regardez seulement ses grands yeux moribonds!

Au milieu des bouquets et des sacs de bonbons,

Affolée et vivant comme dans une fête,
Adèle se plaignait pourtant de maux de tête;
Un frisson secouait parfois son corps nerveux.
Elle portait, d'instinct, la main à ses cheveux,
Et disait : « C'est passé! » Mais l'enfant de la balle,
Un soir, ayant joué sa scène principale,
Effraya les acteurs par son teint enflammé;
Et l'un deux, le fameux comique Bienaimé,
Qu'adorent les titis pour son grand nez qui bouge,
Lui dit:

— « Mais pourquoi donc as-tu mis tant de rouge? »

Alors, touchant son front d'un geste machinal:

— « Non! je n'ai pas de fard, — fit Adèle. — J'ai mal! »

Elle joua pourtant, mais la pauvre petite Fut prise dans la nuit par une méningite.

Quel désastre! On doubla le rôle sans pitié; Mais la location en baissa de moitié. Le médecin craignait une crise mortelle, Et l'on n'entendait plus qu'un mot : « Comment va-t-elle ? » Le directeur montra beaucoup de dévouement. Il l'avait fait porter dans son appartement Et de ses père et mère il avait pris la place, Veillant la chère enfant, lui mettant de la glace Sur le front, l'entourant de ses soins amoureux. Une nuit, la malade eut un délire affreux. Elle croyait jouer avec ses camarades, Récitait des fragments de rôle, des tirades, Demandait si Nadar vendait sa carte-album, Et si l'on avait fait, le soir, le « maximum... » On crut qu'elle serait, à l'aurore, enlevée; Mais, quand le docteur vint, il dit:

→ « Elle est sauvée

Et, vraiment, quatre jours après, elle allait mieux.

Alors, tout le théâtre eut un air radieux; On allait donc enfin revoir la chère absente, Reprendre l'Orpheline! Et la convalescente, Devant tous les acteurs penchés sur ses rideaux, Soulevait doucement le verre de bordeaux Que le bon directeur avait versé lui-même, Et disait avec un sourire:

<sup>— «</sup> A la centième! »

VI

On était très pressé de jouer. Cependant, Avant qu'elle reprit son rôle, on crut prudent De l'envoyer passer huit jours à la campagne. Un riche fabricant de faux vin de Champagne, Sénateur influent, très fort sur le budget, Précisément, depuis quelques mois, protégeait Clorinde, la coquette, et, près de Courbevoie, Avait construit un nid de verdure et de soie Où ce législateur abritait ses amours. Clorinde y mènerait l'enfant pour quelques jours, Afin qu'elle revint forte et prête à combattre; Et l'on encaisserait encor cinq mille quatre, Le « maximum! »

Ce fut arrangé; l'on partit.

Le cottage où logeait Clorinde était petit; Mais un charmant jardin, plein de roses trémières, Que le soleil de juin criblait de ses lumières, S'étendait, enchanteur, devant la véranda. On mit là le fauteuil d'Adèle, on l'accouda Dans les coussins, devant cette fraîche nature. Elle n'avait jamais vu de fleurs qu'en peinture, De clartés que le gaz reflété par du zinc, Et s'écria d'abord:

- « Tiens! le décor du « cinq! »

Mais l'enfant tressaillit bientôt, toute surprise. Un enivrant parfum passait avec la brise, Et le soleil chauffait ses pieds sous son jupon. Elle ferma les yeux et dit:

- «Ah! que c'est bon!»

Et, dans ce doux état de langueur étonnée, Elle voulut rester là, toute la journée. Mon Dieu! que c'était beau, que c'était bon, cela! Mais Clorinde, observant ses regards, se troubla D'y voir on ne sait quoi d'inquiétant éclore. — « Rentrons, mignonne...

— Oh! non, — dit l'enfant, — pas encore

Elle rentra pourtant, quand le couchant pâlit;

Mais elle frissonnait en se mettant au lit. L'air pur d'un ciel d'été, la chaleur naturelle D'un jour de juin, avaient été trop forts pour elle; Et sans qu'une lueur de raison reparût, La nuit, elle eut encor le délire et mourut.

Car c'était une fleur à l'ombre habituée; Elle a vu le soleil un jour; il l'a tuée.

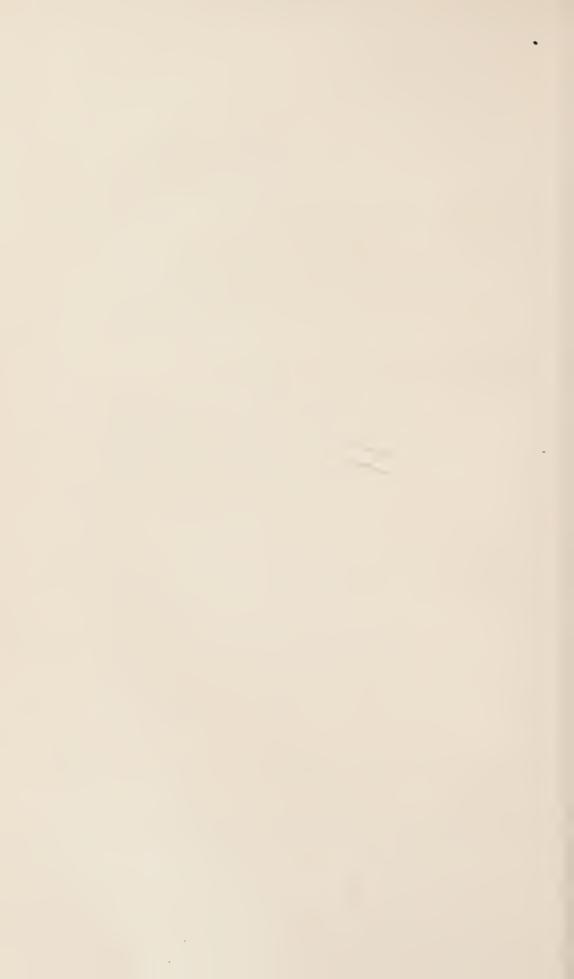

LES BOUCLES D'OREILLES

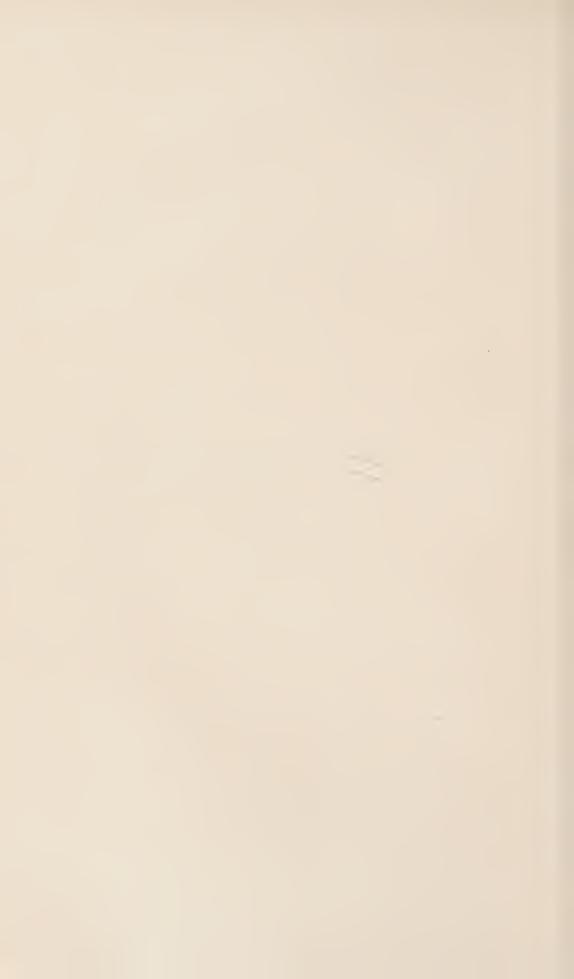

## LES BOUCLES D'OREILLES

CONTE PARISIEN

I

Levée au point du jour, pour faire le chemin
Vers un hôtel princier du faubourg Saint-Germain
Dont le lierre envahit la porte blasonnée,
Accourt de grand matin l'ouvrière en journée.
Dans le brouillard, parmi les maçons au pied lourd,
Qui, leur pain sous le bras, descendent le faubourg,
La mignonne fillette arrive de Plaisance
Et traverse, gantée et mise avec décence,
La cour au sable frais que son pas fait crier.
Un groom, guètré de cuir, suivi d'un chien terrier,
Lui sourit au passage, une paille à la bouche;

Mais l'enfant va plus vite, et dédaigne, farouche, L'hommage du bel homme en culottes chamois.

L'ouvrière travaille ici depuis un mois. Malgré les yeux hardis des valets d'écurie, Elle s'y plaît beaucoup... Trois francs, et bien nourrie!... Dans le petit salon, d'où l'on voit le jardin, Son ouvrage du jour est prêt, dès le matin, Et son café servi par la femme de charge. Tout lui parle, en ce lieu, de vie heureuse et large. La cheminée, où flambe un joyeux feu de bois, A son marbre encombré de bibelots chinois. Dans des panneaux bordés de dorures légères, On a peint des bergers aux pieds de leurs bergères. Les murs sont d'un blanc doux; tout est riant et clair. Dehors, le parc — on touche à la fin de l'hiver — Est déjà printanier sur ses pelouses fraîches. Les arbres dépouillés laissent voir les deux flèches De l'église voisine, et des pigeons ramiers Vont des clochers aux nids dans leurs vols familiers. Tout ici semble faire accueil à la fillette, Qui, pour accommoder quelque objet de toilette, S'est mise à l'œuvre et tire allègrement son fil; — Tout, jusqu'au grand portrait équestre, de profil, D'un aïeul en perruque, au nez de grande race,

Avec le cordon bleu traversant sa cuirasse, Qui gagne, en agitant un court bâton doré, La bataille qu'on voit sous son cheval cabré.

Dire que, l'autre mois, elle était sans ouvrage!
Oh! comme elle a bien fait de prendre son courage
A deux mains, et d'aller au couvent voir la sœur!
Justement, on avait le même confesseur;
On l'avait remarquée aux vêpres, les dimanches.
Sœur Agathe, cachant ses deux mains sous ses manches,
Écouta sa requête et fit un gros soupir.
Mais, dès le lendemain, on la faisait venir
Pour travailler, et tous les jours, chez la duchesse.

Comme, dans ce milieu de luxe et de richesse,
On était bon pour elle, et comme on lui parlait!
Toujours : « Mademoiselle », et toujours : « S'il vous plaît. »
Très timide, elle s'est pourtant apprivoisée,
Dans cette belle chambre, auprès de la croisée,
Devant ce grand jardin par instants regardé.
Quand, toute à son travail, le doigt coiffé d'un dé,
Elle coud vivement, en cassant des aiguilles,
Surviennent quelquefois la duchesse et ses filles,
Les deux aimables sœurs qui se ressemblent tant.
Pour parler de toilette, on s'arrête un instant,

Et la fille du peuple en est toute charmée; Car ce sont des : — « Bonjour, mademoiselle Aimée... — Et ce fameux peignoir? eh bien, avance-t-il? » La grisette, piquant dans l'étoffe son fil, Explique aux jeunes sœurs auprès d'elle penchées, Comment elle fera des bordures ruchées; Et l'on s'oublie alors en ces discours profonds Qu'ont les femmes toujours à propos de chiffons. L'ouvrière aime à voir les nobles demoiselles; Et le parfum léger qui voltige autour d'elles, Leur voix fraîche, leur teint pur sans vulgaire éclat, Tout flatte et satisfait son instinct délicat. Elles disent : — « Maman, vois donc! c'est une fée... Quelle adresse! quel goût!... » Et, comme réchauffée Par l'éclair bienveillant jailli de leurs beaux yeux, Quand ces dames s'en vont, l'enfant travaille mieux.

Pour elle, on a d'ailleurs des égards sympathiques. Elle ne mange pas avec les domestiques. Un laquais en livrée et moulé dans ses bas Apporte un guéridon à l'heure des repas, Met la nappe, et lui sert un tas de bonnes choses Dans de la porcelaine où sont peintes des roses, Et des mets inconnus dont le goût la surprend, Et des gros fruits comme on n'en voit qu'au restaurant.

Ce bien-être lui fait plaisir; elle apprécie Tous ces riens d'élégance et d'aristocratie : Telle une fleur chétive et poussée en un coin, Qui n'a vu le soleil, au printemps, que de loin, Lorsqu'un rayon de juin un instant la visite, S'épanouit un peu dans l'ombre qu'elle habite.

H

Mais le soir vient. Il faut rentrer à la maison.

Franchissant de nouveau la porte au vieux blason, Elle part, à travers la foule qui circule.

Le gaz est blême encor; la fin du crépuscule

Met des tons saumonés dans le ciel d'un vert fin;

Et les passants nombreux se hâtent, ayant faim.

Elle aussi se dépêche, ayant près d'une lieue

A faire pour revoir le fond de sa banlieue,

Et son triste logis et la soupe et le bœuf

Que déjà doit servir le père, deux fois veuf,

Vieil ouvrier courbé de tirer la bricole,

A ses deux petits gars revenant de l'école.

Elle songe, à présent, à ce père. Pourvu
Qu'il soit rentré déjà, pourvu qu'il n'ait pas bu,
Pourvu qu'il n'ait pas fait aux enfants une scène!
Car, ce soir, il a dû recevoir sa quinzaine,
Et, des fois, il s'en va nocer pendant deux jours.
Dans le fourmillement du peuple des faubourgs,
Elle se hâte, en proie aux chagrins de famille,
Sans s'entendre appeler: « Le joli brin de fille! »
Évitant, d'un détour brusque sur le trottoir,
L'homme gris qui trébuche au seuil de l'assommoir,
Ses charmants yeux baissés, un gros souci dans l'âme,
Marchant vite, l'enfant a des façons de dame
Qui la font respecter du rôdeur libertin.

Cependant, elle arrive à son quartier lointain,
Où les passants ont l'air de fusilleurs d'otages.
Elle atteint sa maison, monte ses cinq étages,
Entre chez elle... Ainsi qu'elle l'a pressenti,
Son père — vilain homme! — a fait le samedi.
Les deux gamins, auxquels elle tient lieu de mère,
Rentrés depuis longtemps de l'école primaire
Et tout seuls au logis, ont déjà peur un peu.
Elle donne un coup d'œil, bien vite, au pot-au-feu,
Rassure les enfants d'une bonne parole,

Met le couvert, allume une lampe à pétrole, Et, quand les deux petits, enfin rassasiés, Ayant dîné trop tard, dorment sur leurs cahiers, Elle rêve.

Mon Dieu! que cette chambre est laide! La lampe la remplit d'une odeur âcre et tiède; Sur le fauteuil, qui perd son crin, un chat pelé Auprès du petit poêle en fonte est installé; Au mur pend une image à moitié déchirée: - Gambetta, tête nue, en pelisse fourrée, D'un geste de tribun guidant les bataillons; — Les enfants assoupis sont vêtus de haillons. C'est la misère!...—Alors, l'humble enfant se rappelle L'hôtel vaste et pompeux, la chambre large et belle, Le joli déjeuner et toutes ses douceurs, Et la noble duchesse, et les deux jeunes sœurs Qui viennent auprès d'elle, alors qu'elle travaille, Si fraîches, se tenant gentiment par la taille, Avec les calmes yeux et le teint pur et clair Des heureux d'aujourd'hui, de demain et d'hier. Ah! si l'on comparait leur vie avec sa vie!... Qu'éprouve-t-elle donc? Serait-ce de l'envie? Ce mauvais sentiment la fait pourtant frémir... Très lasse, elle s'accoude et voudrait bien dormir.

Dans la maison il règne un si profond silence Qu'elle se laisse aller à cette somnolence; Mais un fracas connu vient soudain l'éveiller...

C'est son père ivre-mort, tombant dans l'escalier!

Ш

Huit jours après, Aimée était à son ouvrage, Et rien n'avait changé du superbe entourage. Ratissant les massifs, un garçon jardinier Travaillait dans le parc un peu plus printanier. Les bergers des panneaux, gardant la même pose, Offraient leurs agnelets ornés d'un collier rose, Et l'ancêtre, campé sur son fougueux cheval, Livrait plus que jamais son combat triomphal.

L'ouvrière cousait, quand les deux demoiselles Arrivèrent gaîment, en toilettes nouvelles, Se ressemblant toujours comme deux gouttes d'eau. « Mademoiselle, on vient pour vous faire un cadeau, — Dit l'aînée. — Il s'agit de ces boucles d'oreilles. Nous les portons, ma sœur et moi, toujours pareilles, Et nous distribuons parfois nos vieux bijoux... Nous avons donc gardé cette paire pour vous, Et nous avons donné la seconde à Julie.»

Une confusion qui la rend plus jolie A fait rougir Aimée; elle ne sait comment Exprimer sa surprise et son remerciment. Mais, avant qu'elle puisse assembler ses paroles:

« Laissez-nous faire! » ont dit les deux charmantes folles; Car elles sauteraient volontiers au plafond,
Tant leur cœur est joyeux du plaisir qu'elles font.
Et chacune aussitôt s'empare d'une oreille
Qui, sous l'émotion, devient chaude et vermeille,
Fait en un rien de temps le travail compliqué
D'enlever de son trou le pendant de plaqué
Acheté par Aimée à la « boutique à treize »,
Et d'y substituer, tout en souriant d'aise,
La frêle tige d'or où frissonne un saphir.

« Elle est blonde! Cela lui convient à ravir!... Quel bonheur!... Un miroir! Vite! Qu'elle s'y voie!» Et voici que l'enfant du peuple, ivre de joie, Regarde étinceler — spectacle fabuleux! —
Deux diamants d'azur auprès de ses yeux bleus.
Quoi! ces oreilles-là, vraiment, ce sont les siennes?...
Elle en tremble... Et pourtant les deux patriciennes,
Ne sachant même pas ce que vaut leur présent,
Ont donné ce bijou de luxe en s'amusant,
Comme, au verger, quand juin souffle ses chaudes brise
Les gamines se font des boucles de cerises.

IV

La nuit tombe. Huit jours encor se sont passés.

L'ouvrière revient chez elle à pas pressés.

Les deux sœurs, si souvent sur son travail penchées,
L'ont comblée aujourd'hui de cornets de dragées;
Car la plus jeune, espiègle au sourire taquin,
La veille était marraine à Saint-Thomas d'Aquin.
Aimée a le cœur gros pourtant et n'est pas gaie.
Son père, absent trois jours, a bu toute sa paie.

Hélas! elle a quitté le logis sans savoir

Si les enfants auraient de quoi souper, ce soir.
L'ivrogne — elle le gronde, à présent, quelle honte! —
Devait à son patron demander un acompte.
Elle rentre en songeant:

«L'aura-t-il obtenu?»

L'incorrigible! Il n'est pas même revenu.

Dans la chambre glacée, elle trouve les mioches

Seuls et sans pain. — Elle a des bonbons plein ses poches! —

Elle ouvre le buffet. Pas de pain! pas de pain!

Déjà son frère aîné lui dit: « Nous avons faim! »

Et le cadet — il a cinq ans — a l'air tout sombre.

Alors, dans un miroir cassé, pendu dans l'ombre,

L'ouvrière, tournant au hasard ses yeux fous,

A ses oreilles voit briller les deux bijoux...

Et les petits sont là, dont le regard implore!

Le mont-de-piété doit être ouvert encore;

Elle sort brusquement en se touchant le front...

N'ayez pas peur! Ce soir, les enfants souperont.

Cette nuit-là, ce fut la pire de ses veilles.

Comment faire, à présent, sans les boucles d'oreilles?

Chez ces dames, demain, comment se présenter?

Et leurs regards surpris, comment les supporter?...

Tout dire?... Mais dût-on croire son témoignage,

Il faudrait avouer les bijoux mis en gage, Son salaire mesquin qui ne peut tout payer, Et le vice du père, et l'horreur du foyer!... Dieu! si l'on supposait qu'elle invente une histoire! Puis ce serait bien pis si l'on devait la croire; On lui voudrait donner la charité... Jamais! Non! non! Elle oubliera le chemin, désormais, De la noble maison qui pourtant lui fut bonne; Elle craint d'inspirer, en acceptant l'aumône, A ces cœurs qui pour elle eurent quelque amitié, Un peu de ce mépris que contient la pitié. Elle travaillera n'importe où, l'ouvrière. — Gens heureux, jugez-la trop honteuse ou trop fière; Blâmez-la, gens heureux! Je l'aime et je la plains. — Et, pour le méchant père et les deux orphelins, Elle ira, s'il le faut, demain, la désolée, Ainsi que dans l'hiver de la grande gelée Où l'on avait vendu la paillasse et les draps, Coudre, à vingt sous par jour, le linge des soldats!

V

Or, hier, accompagnant ses filles, la duchesse Contait à sœur Agathe, au sortir de la messe, Comment sa protégée — « une perle, ma foi! » — N'était plus revenue, et sans dire pourquoi, Malgré tous leurs efforts de bonté délicate.

La sœur fut très confuse et dit:

« C'est une ingrate! »

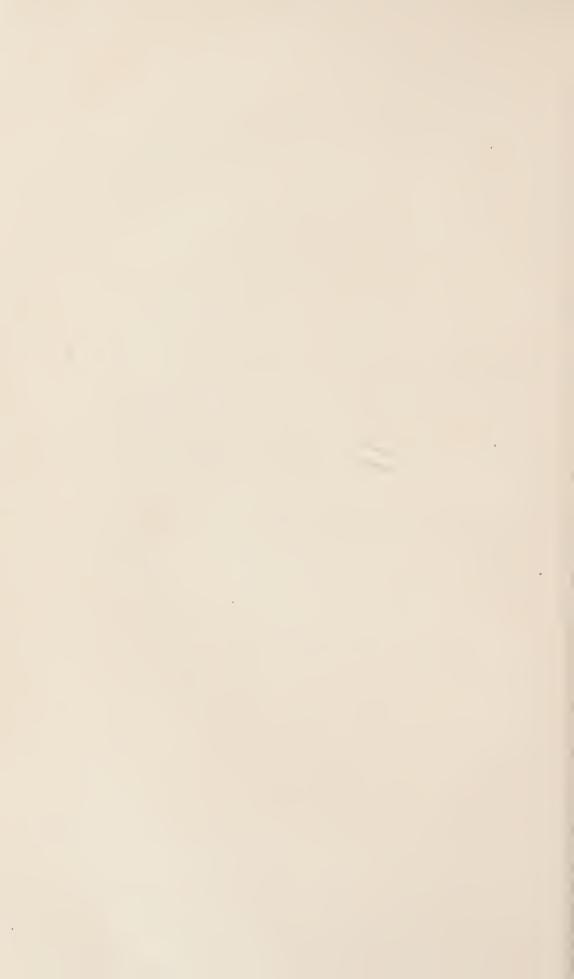



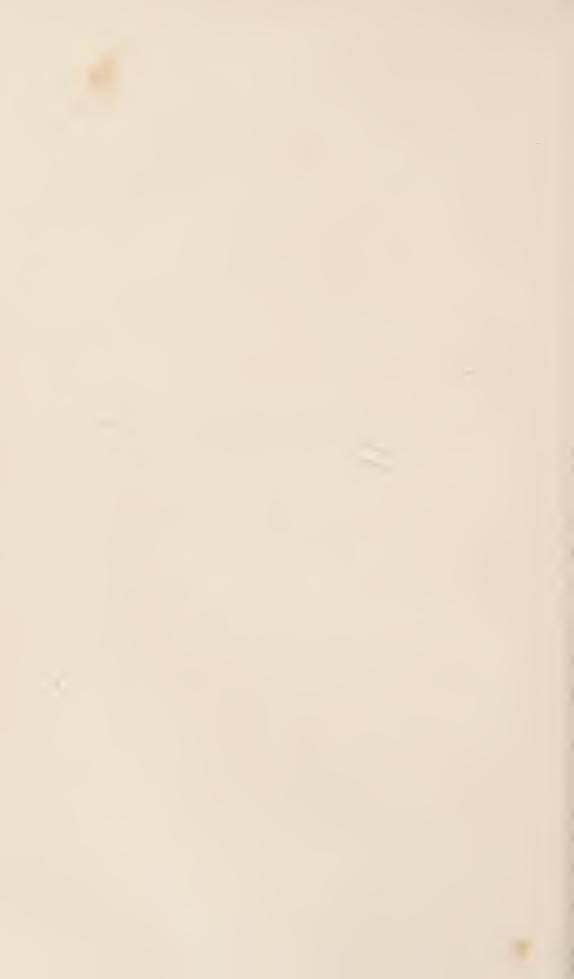

## LE ROMAN DE JEANNE

POÈME

Lu par l'auteur à l'Institut, dans la séance publique des cinq Académies, le 25 octobre 1886

AU MARQUIS DE QUEUX DE SAINT-HILAIRE

I

Les humbles, les vaincus résignés de la vie Restent mes préférés toujours, et j'ai l'envie De dire simplement, comme on me l'a conté, L'obscur roman d'un cœur seulement visité Par un triste rayon d'amour sans espérance : Tel un pauvre captif, enfermé dès l'enfance, Voit une lueur pâle éclairer tous les soirs Faiblement sa fenêtre étroite aux barreaux noirs, Et, séparé du ciel qu'un mur épais lui voile, De tout le firmament ne connaît qu'une étoile.

Elle s'appelait Jeanne; elle avait dix-huit ans. Son père n'était plus, et, depuis quelque temps, Elle logeait avec sa mère, aveugle presque, Dans une vieille rue encore pittoresque, Tout au bout du pays latin, dans le quartier De l'étudiant pauvre et du petit rentier, Entre le Panthéon et le Jardin des Plantes. Là, les heures du jour passent, calmes et lentes. C'est la province, avec son charme habituel, Mais avec un accent plus intellectuel; Là, souvent, le flâneur à la main porte un livre. C'est le dernier endroit où le rêveur peut vivre Dans ce Paris tout neuf, qui tourne au Chicago. Quel silence! Le pas éveille encor l'écho. Je sais par là des coins pleins de mélancolie Où persiste l'ancien réverbère à poulie; Et, dans une ruelle où j'ai souvent erré, Par une porte, on voit un jardin de curé Au fond duquel se dresse, entouré de feuillages, Napoléon premier, fait tout en coquillages.

Les deux femmes logeaient dans ce quartier perdu, Près des toits, et soignaient un jardin suspendu Sur un petit balcon, où, le soir, tout près d'elles, Passait le souple vol des noires hirondelles. C'était la pauvreté décente, ayant enfin Ce qu'il faut strictement pour n'avoir froid ni faim; Mais, dans l'étroit logis des dames du cinquième, On sentait la chaleur des foyers où l'on s'aime. Les meubles, tous passés de mode et bien fanés, Rappelaient les splendeurs de temps plus fortunés. Un vieux bonheur du jour fleurait la bergamote, Et sur la cheminée, où brûlait une motte, Estelle et Némorin, en Saxe, un peu cassés, Avec le bout des doigts s'envoyaient des baisers. Là, chaque objet, rempli de muette éloquence, Était comme un témoin de l'ancienne élégance. On servait aux repas les mets de l'indigent, Mais avec une nappe et des couverts d'argent; Et — dernier souvenir de richesses plus grandes — Un pastel vaporeux, dans son cadre à guirlandes, Évoquait une aïeule au regard ingénu, Son singe sous le bras, poudrée et le sein nu, Qui, depuis cent vingt ans, gardant la même pose, Souriait de trois quarts et tenait une rose.

Dans ce mélancolique et fier isolement Ces femmes vivaient donc, très pauvres, en s'aimant, Et laissaient les étés se flétrir en automnes Sous la lourdeur de plomb des heures monotones. En mai, sur leur balcon, l'hiver, au coin du feu, Elles restaient au gîte et se montraient fort peu. Calmes et froids, ainsi qu'une source s'épanche, Les jours suivaient les jours.

Cependant, le dimanche,
Parmi le grouillement du quartier Mouffetard,
Elles allaient à la grand'messe, à Saint-Médard,
Triste église, qui n'a, sous ses noires ogives,
Qu'une rare assistance aux figures plaintives :
Orphelines des sœurs en petit bonnet rond,
Pauvresses à marmots qui détournent le front
Au moment où le clerc passe en faisant la quête,
Et vieillards à genoux sur leur vieille casquette.
Toutes deux se plaçaient dans la nef, et parfois
Jeanne chantait, mêlant sa jeune et fraîche voix
Au rituel romain que la maîtrise écorche;
Puis, ayant fait l'aumòne aux mendiants du porche,
Toutes deux regagnaient le logis, lentement.

On les voyait encor, mais assez rarement, Quand les chaleurs d'été devenaient accablantes,

Dans un coin retiré du vieux Jardin des Plantes. Au pied d'un marronnier elles venaient s'asseoir. La mère aux yeux éteints tricotait sans y voir, Et Jeanne s'occupait à quelque broderie. Par instants, du côté de la Ménagerie, Éclataient de durs cris de volaille, et souvent, Dans le parfum des fleurs apporté par le vent, On sentait tout à coup une odeur fauve et rude. Jeanne, à peine jolie, en cette solitude Se plaisait, respirant les sleurs à quelques pas; Et les rares passants ne la regardaient pas. C'étaient de pauvres gens, des résignés comme elle : Une mère portant son fils à la mamelle, Deux soldats côte à côte, hypnotisés d'ennui, Ou bien, par le soleil et l'espace ébloui Et roulant dans ses yeux la tristesse et la crainte, L'ouvrier sans travail, mâchant sa pipe éteinte.

H

Mais, bien plus que la pauvre église du quartier Où se réfléchissait, dans l'eau du bénitier, poésie. — III. 5

La haute nef de pierre aux nervures gothiques, Bien plus que le jardin aux senteurs exotiques, Les deux femmes aimaient la chère intimité De leur logis. Souvent, par les beaux soirs d'été, Sur la terrasse, après le diner très sommaire, Dans un large fauteuil Jeanne installait sa mère Et restait là, rêveuse, au balcon s'accoudant, Devant le grand Paris dans la brume grondant. Le soleil se couchait. Sous son oblique flamme, Comme une hydre aux deux cous monstrueux, Notre-Gonflait tout près de là son énorme chevet, Et plus loin, près du fleuve empourpré, s'élevait, Fine, svelte, ajourée, et d'ornements fleurie, La flèche du Palais, comme une orfèvrerie. Au couchant, tout nageait dans une poudre d'or. Vers l'Est, sombre déjà, se profilait encor, Sur un vaste horizon aux blancheurs opalines, L'amphithéâtre bleu des lointaines collines. Un bruit montait, semblant la poussière des voix; Et sur le merveilleux paysage des toits Dont les tuiles étaient d'un restet enssammées, S'élevaient lentement de paisibles fumées.

Jeanne, laissant flotter au hasard son esprit, Était sur ce balcon quand l'amour la surprit. On pouvait voir de la les mansardes voisines. Dans l'une, qu'encadraient de grêles capucines, Assis sur la fenètre, un jeune homme lisait. Et Jeanne, sans raison, soudain s'intéressait A ce calme liseur au front lourd de pensée. Il avait sous la main, au bord de la croisée, Son repas: quelques fruits, du pain, un verre d'eau. Son livre l'absorbait. Au delà du rideau, Derrière lui, dans l'ombre, on apercevait l'angle D'une pauvre chambrette, avec un lit de sangle Et la planche aux bouquins sur le mur à côté: Symboles de l'étude et de la pauvreté. Et Jeanne devinait, par instinct sympathique, Un pur et fier rêveur à vie érémitique, Un travailleur toujours sur son œuvre penché; Et son cœur en était profondément touché. Ouand la nuit le força de quitter sa lecture, Il mangea lentement sa pauvre nourriture, Puis, d'un geste élégant, jeta du bout des doigts Le reste de son pain aux moineaux sur les toits; Et Jeanne remarquait sa grâce naturelle. Ensin, sans une sois lever les yeux sur elle, Après avoir lancé vers le Paris lointain Un regard où brillait comme un défi hautain Et comme le désir d'y devenir un maître,

Le jeune homme quitta brusquement sa fenêtre.
Il rentra dans sa chambre. Une minute encor,
Jeanne vit la mansarde et son humble décor
Vivement éclairés par la lampe allumée;
Et lorsque fut enfin la fenêtre fermée
Et que le vieux rideau sur sa tringle glissa,
Jeanne eut un grand frisson... Elle l'aimait déjà!

Elle le revit là bien des soirs... Oh! l'attente! S'il paraissait, quel trouble! Et qu'elle était contente! Quel chagrin, quand la nuit du balcon la chassait! Savait-elle déjà qu'elle l'aimât? Qui sait? Mais le voir et le voir, c'était sa seule envie : Et Jeanne n'avait plus d'intérêt dans sa vie Passée en s'irritant du jour lent à finir, Que d'attendre cette heure et de s'en souvenir. D'ailleurs, elle gardait pour elle sa chimère; Elle ne l'avait pas confiée à sa mère. Si ce n'est qu'au balcon on restait un peu tard, On vivait comme avant. Messes à Saint-Médard, Haltes dans le Jardin des Plantes, près des roses; Toujours les mêmes jours avec les mêmes choses. Tout comme avant l'instant où l'amour la toucha, Jeanne, ouvrant son Érard au son d'harmonica, Pour sa mère, le soir, chantait quelque romance

Célébrant les ardeurs d'Isolier ou d'Hermance Et datant des anciens troubadours-abricot, Tandis qu'interrompant son éternel tricot, La maman souriait, très fière de sa fille, Et battait la mesure avec sa grande aiguille.

Ainsi, ne laissant voir ni trouble, ni langueur, Jeanne dissimulait le secret de son cœur.

## Ш

Une vieille venait pour faire le ménage,
Qui savait le secret de tout le voisinage.
Par elle, Jeanne apprit quel était l'inconnu.
Dans l'immense Paris, depuis deux ans venu,
Il recevait un peu d'argent de sa province,
Rarement; mais, très pauvre, il avait l'air d'un prince.
Il vivait à l'écart, seul et mystérieux;
Sa jeunesse, son air farouche, ses beaux yeux,
Ses longs cheveux flottants, comme en ont les artistes,
Avaient tourné la tête aux petites modistes

Dont la boutique s'ouvre au coin du carrefour.

Elles le fusillaient de sourires d'amour,

Mais il passait, les yeux baissés, inabordable.

Son portier prétendait, ayant vu sur sa table

Des papiers noirs de mots alignés de travers,

Que c'était un auteur et qu'il faisait des vers.

Le fait certain, c'était que, toujours dans sa chambre,

Même quand il manquait de feu, l'autre décembre,

On l'entendait, la nuit, qui marchait à grands pas,

En déclamant des mots qu'on ne comprenait pas.

Un poète!... Oh! que Jeanne avait le cœur en fête. Un poète! C'était un pauvre et doux poète Vers qui tous ses désirs volaient si follement! Oh! comme elle attendit le bienheureux moment Où le jeune homme avait coutume d'apparaître; Et quand il vint s'asseoir au bord de sa fenêtre, De quelle émotion naïve elle trembfa. L'inconnu lui parut bien plus beau, ce jour-là! Son front, que pàlissaient le jeûne et l'insomnie, Était comme éclairé d'un rayon de génie. Il lut quelques instants, fit son repas frugal; Anx moineaux de Paris, dont l'essaim amical De petits cris joyeux charmaient sa solitude, Il émia son pain, selon son habitude,

Puis, s'accoudant, toujours hautain et gracieux, S'abima dans son rêve en regardant les cieux.

Ce fut alors que Jeanne eut la cruelle idée
Qu'il ne l'avait jamais un instant regardée.
Hélas! ce fut alors qu'elle se rappela
Les soirs, les nombreux soirs qu'elle avait passés là,
Heureuse de subir ce charme involontaire,
Sans que jamais les yeux du rêveur solitaire
Se fussent une fois tournés de son côté;
Et, songeant tout à coup qu'elle était sans beauté,
Qu'elle n'avait qu'un pâle et délicat visage,
Qu'on ne se retournait jamais sur son passage,
La pauvre enfant comprit, en sanglotant tout bas,
Qu'elle était amoureuse et qu'on ne l'aimait pas.

Elle connut alors la douleur. Mais que faire?
Son miroir, consulté, pour elle fut sévère.
Avec lui quel navrant regard elle échangea!
Jeanne vit tout son sort, se résignant déjà:
Elle devait vieillir près de sa mère infirme.
Il faut bien accepter un malheur qui s'affirme;
Elle oublierait, allons! C'était bien résolu.
Comme elle l'eût aimé, pourtant, s'il eût voulu!...
Pensant de sa folie effacer toute trace,

Elle s'interdisait d'aller sur la terrasse
Ou n'y venait que tard, à la nuit tout à fait.
Mais là, le souvenir plus vif la poursuivait.
S'appuyant au balcon, triste, un doigt sur la tempe,
Elle voyait briller devant elle la lampe
Du poète au travail, dans sa chambre enfermé.
Ah! s'il avait voulu, comme elle l'eût aimé...
Alors, elle sentait plus fort son infortune,
Et ses doux yeux en pleurs brillaient au clair de lûne.

IV

Le temps passa, passa, sans calmer son souci.

Jeanne, par charité, pour se distraire aussi,
Donnait quelques leçons au fils d'une indigente,
Sa voisine. Joli, de mine intelligente,
Cet enfant lui faisait trouver les jours moins longs.
Elle aimait à jouer avec ses cheveux blonds,
Tandis qu'il récitait catéchisme ou grammaire;
Et quand Jeanne sortait, pour que sa vieille mère

Prit un peu d'exercice, on emmenait l'enfant.

Elle était aussi douce, aussi bonne qu'avant L'orageux sentiment soulevé dans son âme. Un matin, elle sut, par cette bonne femme Qu'elle ne voulait plus pourtant interroger, Que le jeune voisin allait déménager Et changer tout à fait de manière de vivre, Qu'il devenait fameux, qu'il avait fait un livre, Et que l'on imprimait son nom dans les journaux.

« Il ne jettera plus ses miettes aux moineaux,
— Pensait la pauvre Jeanne, écoutant la bavarde, —
Et je ne verrai plus sa lampe en sa mansarde.
Tant mieux! Qu'il soit heureux! Moi, je dois l'oublier. »

Deux jours après, avec leur petit écolier,
Par une après-midi de juin des plus brûlantes,
Jeanne et sa mère étaient dans le Jardin des Plantes,
A l'ombre de leurs grands marronniers favoris.
Heureux d'être dehors, le gamin de Paris
Fouettait joyeusement près d'elles sa toupie;
L'aveugle, par la chaude atmosphère assoupie,
Avait abandonné son tricot un moment,
Et Jeanne, à son côté, brodait nerveusement.

Elle s'interrompit soudain. La jeune fille Venait contre son dé de casser son aiguille Et cherchait vainement près d'elle son étui, Quand, dans l'allée, un homme apparut... C'était lui! Elle le vit de loin : c'était lui, le poète! Il marchait absorbé, pensif, baissant la tête, Peut-être murmurant quelques rimes tout bas. Il s'avançait toujours! Il était à dix pas! Jeanne eut le cœur étreint d'une émotion telle Qu'elle crut défaillir. Quand il fut tout près d'elle, Ayant vu quelque chose à terre, il se baissa. C'était l'étui perdu. Le passant ramassa L'objet, et, du regard cherchant à qui le rendre, Aperçut Jeanne et fit un pas pour le lui tendre. Alors la pauvre fille eut un immense espoir. Il allait lui parler, la connaître, la voir, La deviner, l'aimer peut-être! Oh! bonne chance. Mais le petit garçon, par gentille obligeance, Courut vers le jeune homme en lui tendant la main; Le poète remit sa trouvaille au gamin, Et, par ces beaux cheveux d'enfant séduit sans doute, Le baisa sur le front et poursuivit sa route.

Le fol espoir de Jeanne, hélas! s'était enfui. Mais quand l'enfant, venant lui rapporter l'étui, Lui présenta sa tête innocente et bouclée, L'amoureuse, un instant de désir affolée, Étreignit le petit d'un geste ardent et prompt, Et recueillit, collant ses lèvres sur ce front, Avec un rauque et long sanglot de tourterelle, Ce baiser de hasard qui n'était pas pour elle.

V

Le jeune homme a quitté sa chambre sous les toits;
Puis ont passé les jours, les semaines, les mois,
Et celle que sa vue a pour jamais charmée
Ne sait plus rien de lui que par la renommée.
Pareille aux pauvres gens qu'on voit, en carnaval,
Écouter la musique à la porte d'un bal,
Jeanne, que font souffrir son cœur et sa mémoire,
Entend de loin ce nom retentir dans la gloire,
Tandis que sans amour, sans joie et sans beauté,
Toujours elle s'enfonce en son obscurité.
Sa vie est grise et morne; elle veut s'y résoudre.
Une ouvrière, assise à sa machine à coudre,

Habite la mansarde où Jeanne aimait à voir
Le poète rêver devant le ciel du soir.
Avec le calme ennui que l'habitude enfante,
Elle fait son devoir de fille et de servante.
Elle oublie; et parfois, quand le petit garçon
De la pauvre voisine arrive à la maison
Et tend naïvement son front à sa caresse,
Jeanne, se reprochant sa minute d'ivresse
Et ne voulant plus même un moment se griser
Avec le souvenir de l'ombre d'un baiser,
A ne pas embrasser ce front pur se condamne...

Et ce baiser, ce fut tout le roman de Jeanne.

Château de Saint-Hilaire, octobre 1886.





## POUR LE DRAPEAU

Tu vis dans tous les cœurs, amour de la patrie!

Après quarante-huit, au fond de l'Algérie,
En plein désert, devant les gorges de l'Atlas,
Des insurgés de juin, — des coupables, hélas!
Mais des Français, — courbés sous un labeur servile,
Expiaient les malheurs de la guerre civile,
Gardés par des soldats, par des Français comme eux;
Et là, tous, l'orateur de clubs jadis fameux,
L'envieux déclassé, l'utopiste sincère,
L'honnête travailleur gâté par la misère,
Tous, braves gens trompés ou sinistres voyous,
Ils remuaient la terre et cassaient des cailloux.

Ce lieu farouche était bien choisi pour un bagne.
D'un côté, le désert; de l'autre, la montagne;
Çà et là, seulement quelques dattiers poudreux;
Et, brûlante prison qui, sur ces malheureux,
Gardiens et prisonniers, la nuit, devait se clore,
Un blockhaus sur lequel le drapeau tricolore
Se déroulait au vent, dans l'azur infini.
Ce fort, assez peu sûr, mais pourtant bien garni
De riz et de biscuits, d'armes et de cartouches,
Avec ses deux canons montrant leurs sombres bouches,
Dressait sur l'horizon son profil menaçant.

Les soldats étaient trente, et les déportés cent.

Un jour, à l'heure où l'aube, en déchirant ses voiles, Fait taire les lions et pâlir les étoiles, Et comme les soldats allaient, fusils chargés, Conduire à leur travail les anciens insurgés, Tout à coup, s'élançant des ravins les plus proches, Blancs fantômes surgis au loin parmi les roches, En long burnous, montés sur leurs fins chevaux gris, Et jetant leurs fusils en l'air avec des cris Où se mêle le nom de leur Dieu qu'ils adjurent, Les Bédouins du désert, de tous côtés, parurent. Deux tribus, qui semblaient depuis longtemps dormir,

Venaient de relever l'étendard de l'Émir Et voulaient de nouveau faire parler la poudre. Ainsi qu'un gros nuage accourt, chargé de foudre, Ils venaient, soulevant un flot de sable ardent.

Le commandant du fort, un brave cependant, Vieux troupier devenu lentement capitaine, Avait pâli devant cette attaque soudaine. Le pauvre homme perdait la tête absolument. Comment faire? Il avait trente hommes seulement Pour défendre les murs de sa faible redoute; Et quant aux condamnés politiques, sans doute, A s'enfuir ils n'allaient pas être les derniers.

En ce moment, sorti des rangs des prisonniers, L'un d'eux, qu'on avait vu parler, dans le tumulte, A ses amis, de l'air d'un homme qui consulte, Un grand gaillard, portant sur ses traits amaigris La trace de vingt ans de misère à Paris Et dont les yeux profonds, sous leurs sombres arcades, Conservaient un reflet du feu des barricades, S'approcha lentement du vieil algérien Et dit, avec le ton traînant du faubourien:

<sup>— «</sup> Mon capitaine, on vient vous dire que nous sommes

Cent condamnés, c'est vrai, cent forçats, mais cent homme.
Tous du faubourg Antoine et tous gars bien choisis.
Nous savons que le fort est bondé de fusils;
Sur tous ces moricauds, si vous voulez qu'on cogne,
Armez-nous donc! Après avoir fait la besogne,
On rendra les outils, ma parole d'honneur!
Vous ne me faites pas l'effet d'un chicaneur;
Vous aurez confiance en nous, — on en est digne; —
Et vous nous laisserez marcher avec la Ligne.
Prêtez-nous les fusils et nous sommes sauvés!
La loque qui flottait sur nos tas de pavés
N'était pas, après tout, le vrai drapeau de France,
Et le rouge n'est bon qu'en pantalon garance...
Voyons! mon capitaine, est-ce dit? »

L'officier,

Trop ému pour répondre et pour remercier, Fit donner sur-le-champ au bagne, rendu libre! De bons fusils avec des balles de calibre. Il était temps. Trois cents Arabes étaient là, Galopant tout autour du fort, criant : « Allah! » Et tiraillant déjà sur ses minces murailles. Soudain, les deux canons vomirent leurs mitrailles Qui firent reculer l'insolent tourbillon; Puis, sortant du blockhaus, un hardi bataillon, Où des soldats marchaient auprès de gens en blouse Et chaussés de sabots comme en quatre-vingt-douze, Vint se mettre en bataille et commença le feu. Le combat fut sanglant et vif, mais dura peu. Les Bédouins, qui croyaient surprendre un faible poste, Devant tous ces Français si prompts à la riposte Tentèrent bien, mettant tous les sabres au vent, Deux charges, qu'on reçut baïonnette en avant. Mais leur cheik y périt, et la bande affolée, Comme un vol de corbeaux reprenant sa volée, Tourna bride et bientôt dans l'Atlas se perdit.

Alors les condamnés, ainsi qu'ils l'avaient dit,
Tenant loyalement la parole jurée,
Rentrèrent dans le fort en colonne serrée;
Sans hésitation, ils mirent en faisceaux,
Devant le commandant, leurs fusils encor chauds;
Et le vieil officier, contenant mal ses larmes,
A ses soldats d'un jour qui déposaient leurs armes
Étreignait les deux mains à leur rougir la peau,
Et disait rudement:

<sup>— «</sup> Merci... pour le drapeau!»



BLEUETTE



## BLEUETTE

CONTE DE FÉE

A MA PETITE AMIE MARIE-GERMAINE BRICE

Il était une fois, le fait n'est pas récent,
Dans un manoir du Rhin, un baron très puissant
De qui tous les vassaux maudissaient l'avarice.
Sa femme avait été jadis la bienfaitrice
Du pays, et son cœur n'était que charité.
Mais pour longtemps jamais un ange n'est prêté!
Pendant quelques beaux jours, la terre à Dieu l'emprunte,
Puis il remonte au ciel. La baronne défunte
Avait laissé pourtant derrière elle une enfant,
De ses vertus témoin et souvenir vivant.

Quinze ans, blonde, chétive, on la nommait Bleuette. Ainsi qu'un colibri dans un nid de chouette, Sa jeunesse égayait le château triste et nu.

Le baron, qui s'était quelque peu contenu, Devint encor plus dur quand sa femme fut morte. Dès l'aube, ayant son seul écuyer pour escorte, Il s'en allait au bois, l'épervier sur le poing. Bleuette aimait son père et ne l'accusait point, Mais trouvait cependant bien tristes les journées Qu'elle passait, parmi les tentures fanées, Dans ce manoir glacé, désert et solennel, Où l'on ne faisait pas de feu, même à Noël. Comme le temps paraît moins long quand on l'occupe, La mignonne parfois se taillait une jupe Dans les draps ramagés et dans les vieux lampas Dont sa mère jadis rehaussait ses appas. Car jamais le baron à la pauvre fillette N'avait donné le moindre écu pour sa toilette; Le vilain homme était bien trop ladre pour ça. Bien plus, après la mort de sa femme, il cessa, Quoiqu'à la sainte dame il en eût fait promesse, De fréquenter l'église et d'entendre la messe, Certain de trouver là, terrible épouvantail, Quatre ou cinq mendiants assis sous le portail;

Et n'ayant jamais vu d'argent blanc ni d'or jaune, Bleuette n'avait pas de quoi faire l'aumône.

C'était son gros chagrin. Elle se consolait
De coudre à ses habits la reprise et l'ourlet
Et d'être fagotée ainsi qu'une grand'mère;
Malgré tout, elle était jolie, et c'est chimère
De croire qu'à son âge elle n'en savait rien.
Mais comme elle souffrait, et de son cœur chrétien
Quelle plainte montait, de Dieu seul entendue,
Lorsqu'il fallait passer devant la main tendue
D'un pauvre, et ne pouvoir rien mettre en cette main!

Le dimanche surtout. Tout le long du chemin,
Quand elle revenait, seule, portant son livre,
Dans ce parfum d'encens qui longtemps vous enivre,
Tout le long du chemin ce n'était que vieillards,
Femmes portant marmots, aveugles, béquillards,
Qui couraient sur ses pas en criant leur souffrance;
Les vieilles à bâton faisaient la révérence,
Et les petits enfants envoyaient leur baiser.
Elle ne trouvait pas de mots pour refuser,
Mais le front bas, les yeux baissés, rouge de honte,
Elle passait, prenant sa marche la plus prompte,
Et pleurait, une fois rentrée à la maison.

Un dimanche, c'était au temps de la moisson, Elle vit, au moment de revenir de vêpres, Tant de pauvres couverts de loques et de lèpres, Aux marches du parvis assis et l'attendant, Que le cœur lui manqua rien qu'en les regardant. Bleuette n'osa pas affronter la sortie Et se souvint alors que, vers la sacristie, Une porte s'ouvrait sur le chemin des blés. Elle allait donc, le cœur tremblant, les yeux troublés, Prendre par ce chemin, quand, sous la colonnade, Une vieille, portant la jupe en cotonnade, Les lourds sabots de bois et le vaste bonnet Des aïeules, mais qui, dans une main, tenait, En s'appuyant dessus, une longue baguette, Apparut tout à coup, et, venant vers Bleuette, Lui dit:

« Ma fille, il faut retourner sur tes pas.

Tout ce qui peut tomber sous ta main, ne crains pas
De l'offrir, sans rougir, au mendiant qui passe.

L'aumône n'a de prix que par la bonne grâce
De celui qui la donne. Enfant, avec deux mots,

Avec un bon sourire, on calme bien des maux.

Va! l'on te saura gré d'une honte bravée. »

Bleuette, qui vit bien que la vieille était fée,

Répondit poliment que d'aussi bons avis Comme un ordre devaient par elle être suivis, Puis, ayant salué, prit sa route ordinaire. Les mendiants, suivant le flot du populaire, S'étaient tous éloignés pendant ce moment-là, Et, seule, par les blés, Bleuette s'en alla.

Elle cueillait, avec un vague espoir dans l'âme, Un gros bouquet de fleurs des champs, lorsqu'une femme Qui se tenait assise au revers d'un fossé L'aperçut, se leva, d'un air triste et lassé, Et, craintive, les yeux en larmes, vint vers elle.

« Ayez pitié de moi, ma belle demoiselle! — Dit la femme. — Aux moissons, d'ordinaire, je suis Vos vassaux, en glanant tout le blé que je puis. Je suis veuve, je suis bien pauvre et point hardie. Mais cette fois, voyez! je sors de maladie, J'arrive la dernière et tout est ramassé, Et je meurs de fatigue au bord de ce fossé. »

« Hélas! — lui répondit la bonne demoiselle, — Je n'ai pas même un sou dans ma pauvre escarcelle ; Mais prenez ce gentil bouquet de fleurs des champs, Et vous pourrez l'offrir aux quelques braves gens Qui voudront, j'en suis sûre, adoucir votre épreuve. »

Sans vouloir refuser l'humble cadeau, la veuve Souriait cependant d'un air découragé; Mais, quand elle l'eut pris, le bouquet fut changé, O merveille admirable! en une énorme gerbe De brillants épis d'or, plus grosse et plus superbe Que celle que l'on porte à monsieur le curé.

Comprenant que c'était un don inespéré
Que lui faisait ainsi la bonne vieille fée,
Bleuette, l'âme heureuse et toute réchauffée,
Laissant l'autre charger d'épis son tablier,
Se sauva par le bois et cueillit au hallier
D'autres fleurs, pour tresser une belle couronne.
Elle allait, — en songeant à la sainte baronne,
Sa mère, à cette fée, au miracle accompli, —
Quand un petit gamin en haillons, mais joli
A croquer, et marchant pieds nus dans la poussière,
A son tour, aborda la jeune bouquetière
Et lui dit, le cœur gros et tout tremblant d'émoi:

« Ma belle demoiselle, ayez pitié de moi! Depuis l'hiver, je suis orphelin. Mon aïeule, Elle a quatre-vingts ans! avec moi reste seule. Travailler? Mais je suis trop jeune, on ne veut pas; Et sous ce toit croulant que vous voyez là-bas, J'ai laissé grand'maman sans pain, sombre et muette. »

« Prends seulement ces sleurs de hallier, — dit Bleuette, — Pour les donner à qui calmera vos douleurs ; Car je n'ai rien. »

Mais quand la couronne de fleurs Fut entre les deux mains du pauvre petit mioche, Elle devint un rond énorme de brioche, Toute chaude et dorée ainsi qu'un pain bénit.

Bleuette, bien avant que l'orphelin finit
De s'étonner, s'enfuit et gagna la grand'route.

— Un beau lys frais éclos poussait au bord, sans doute,
Pour qu'à s'en embellir elle se décidât.

A l'ombre d'un noyer, elle vit un soldat Qui s'était assis là, sur une grosse pierre. Sac au dos, s'appuyant sur sa longue rapière, Cet homme paraissait de fatigue épuisé; Son front — il revenait de la guerre, blessé, — Saignait sous un bandeau lié d'une ficelle. Et ce soldat lui dit: « Ma belle demoiselle, L'étape était trop longue et le eœur m'a manqué; Mais le bon vin remet un homme fatigué, Et vous devriez bien — la peine n'est pas lourde — Au village voisin aller remplir ma gourde. »

« J'y cours, pauvre soldat, mais le village est loin, Et vous vous ennuierez tout seul dans votre coin ; Le parfum de ce lys vous tiendra eompagnie. »

L'homme d'armes sourit, et, sans cérémonie, Prit entre ses doigts noirs le ealiee embaumé. Mais, quand il le toueha, le lys fut transformé En un grand hanap plein de vin de la Moselle, Où le soleil dardait une fauve étincelle.

Bleuette ne vit plus de pauvres ce jour-là.

Mais, dans tout le pays, vous pensez qu'on parla
Et que tous ses bienfaits laissèrent une trace.
Or, son père, le soir, revenant de la ehasse,
Trouve tous ses vassaux émus et rassemblés;
Et tous de lui parler de la gerbe de blés,
Comme de la brioche énorme et du grand verre.
Il n'en peut plus douter: c'est un fait qu'on avère;
Et sa cupidité s'en réjouit déjà.

Donc, après le souper, que le baron mangea Sans appétit, et quand l'unique domestique Eut enfin desservi la table très rustique, Il attira Bleuette entre ses deux genoux:

« Maintenant, — lui dit-il, — nous sommes entre nous. Reçois mon compliment. Vrai! tu naquis coiffée. Je sais l'étrange don que t'a fait cette fée, Et j'en veux sur moi-même essayer le pouvoir. Fais-moi quelque présent, ma mignonne, pour voir Ce qu'il va devenir dans la main de ton père. »

« Malgré tout mon respect, — dit Bleuette, — j'espère Que vous laisserez là ce projet dangereux. Je n'ai reçu ce don que pour les malheureux, Et non pour augmenter le bien de la famille. »

« Laisse-moi donc! C'est trop de scrupule, ma fille! Donne-moi seulement, rien que pour essayer, La médaille de plomb qui pend à ton collier. Le pire qu'il se peut faire, c'est qu'elle reste Ce qu'elle est, un bijou de valeur très modeste; Mais si nous la voyons être soudainement Un lourd médaillon d'or ou bien un diamant, C'est qu'aussi ton pouvoir nous échoit en partage. »

Bleuette n'osa pas résister davantage,
Et mit, bien qu'à regret, dans la main du vieux fou
La médaille de plomb qui pendait à son cou;
Mais l'avare frémit quand il l'eut empoignée,
Car il ne tenait plus qu'une horrible araignée,
Toute noire, effroyable, avec des bras velus.
Faisant pour la jeter des efforts superflus,
L'avare serait mort d'effroi dans la bataille;
Mais la bête ne fut que la simple médaille
Qu'elle était, quand l'enfant l'eut reprise en sa main.

Le baron réfléchit, et, dès le lendemain, A Bleuette il fit don d'une pleine aumônière.

Cette merveille-là ne fut pas la dernière
Qu'accomplit cependant la mignonne aux yeux bleus.
Elle avait conservé son don miraculeux,
Et, quand elle sortait des vêpres, le dimanche,
Le sou qu'elle donnait devenait pièce blanche,
Le simple écu d'argent devenait un marc d'or,
Et le marc un bijou plus précieux encor;
Si bien que sa gentille et bonne renommée
Au Landgrave-Électeur fut un jour affirmée,
Et, s'étant renseigné dans le pays entier,
Il la voulut pour femme à son seul héritier.

Il se fit tout d'abord annoncer par un page, Et vint enfin, lui-même, en superbe équipage, Confier au baron le désir qu'il avait. Le fils de l'Électeur, gentilhomme parfait, Plut à Bleuette dès la première soirée, Et la noce, bientôt après, fut célébrée Avec tant d'allégresse et de luxe inouï, Qu'on en parle, là-bas, même encore aujourd'hui.



# POÉSIES DIVERSES



#### LE RAISIN

A MON VIEIL AMI ALEXIS ORSAT

Le malade baissait tous les jours. Pauvre père!
Et dans l'humble logis, jadis presque prospère,
Avait depuis longtemps sévi la pauvreté.
Les sinistres papiers du mont-de-piété
S'étaient accumulés derrière la pendule;
Et, toujours espérant, — le malheur est crédule, —
La famille vendait tout son petit trésor.
La timbale, les six couverts, la montre en or,
L'un après l'autre étaient retournés chez l'orfèvre.
Au moribond toussant et grelottant la fièvre
On sacrifiait tout, sans se décourager.

Un jour, le médecin dit :

« S'il pouvait manger! »

Mais il avait déjà, le triste grabataire, Refusé le biscuit avec du vieux madère, Les trois huîtres et l'œuf poché dans du bouillon. Or, bien qu'on fût en mars, par un jour sans rayon, On parla de raisin, ne sachant plus que dire, Hélas! — et le malade eut un faible sourire.

On se saigna. Le soir, à ce pauvre chevet,

— Dans la boîte portant la marque de Chevet

Et montrant les grains durs et roux sous la dentelle

De papier, — tentatrice, appétissante et telle

Qu'au dessert, parmi les gourmets de belle humeur, 
Parut la ruineuse et splendide primeur.

L'agonisant la vit, mais, sans y toucher même,

Il détourna le front, plein d'un dégoût suprême,

Et trois heures après, il s'en allait enfin

Dans l'autre monde, où nul n'a sans doute plus faim.

La misère attendait les enfants et la mère; Mais, le surlendemain, à l'école primaire, Les orphelins faisaient envie aux écoliers En tirant ce raisin de leurs petits paniers.

### PREMIER DÉSIR

C'est un vieux souvenir de mon adolescence.

J'étais un grand flandrin, pâli par la croissance,

Horriblement timide et subissant toujours

La honte de porter des pantalons trop courts.

Je rêvais de fléchir une belle inhumaine,

Et j'avais, entassant mes deux francs par semaine,

Pour mes trois poils de barbe acheté deux rasoirs.

Tremblant d'émotion, tous les dimanches soirs,

J'arrivais, le premier, toujours, chez Adrienne,

Dont la famille était liée avec la mienne.

Pour compléter un whist, on m'avait invité. Dans le petit salon, près de la table à thé, Je trouvais la maman seule, — première épreuve, — Avec son havanais, dans sa robe de veuve, En lunettes d'argent, et, d'un air solennel, Regardant le portrait du défunt colonel, Son époux, effrayant sous un casque à chenille. On causait de la pluie et du beau temps; sa fille Achevait sa toilette; et, posé sur le bord D'un fauteuil, j'attendais, le cœur battant bien fort. Enfin, sur les appels répétés de sa mère, Elle arrivait, superbe, avec sa lèvre amère, Son corsage trop plein et ses regards luisants De belle brune, fille encore à vingt-six ans. Quand nos mains se touchaient, trop ému pour rien dire, J'observais sur sa bouche un triomphant sourire; Car alors son orgueil de femme était flatté De mon trouble rendant hommage à sa beauté. Mais c'était un éclair; et, soudain, sa figure Prenait l'expression fàchée et presque dure De la fille sans dot qu'offense tout désir. Oh! sa main! Que j'aurais voulu la ressaisir Alors, et, suppliant, de ma voix la plus tendre, Lui dire de m'aimer, lui dire de m'attendre, Et qu'à tout prix, plus tard, je la mériterais!

A-t-elle dans mes yeux lu mes désirs secrets, Mes désirs insensés, — je sortais du collège! — Et songé: « S'il était un homme, l'aimerais-je? » A-t-elle eu quelquesois, pour cet amour d'enfant, Un peu de pitié douce en s'en apercevant? Je ne m'en suis jamais douté; mais je l'espère. C'est alors que venait un ami de son père, Vieux soldat alsacien, à l'aspect probe et dur, Dont la rosette rouge excusait l'habit mûr; Et le whist commençait. O volupté parfaite! Elle était près de moi. Sa blanche main, distraite, Remuait les jetons dans le petit panier; Et je voyais son beau visage s'égayer Lorsque le commandant, à qui, par maladresse, Je venais de couper une carte maîtresse, Murmurait un juron terrible entre ses dents, Et que, risquant des coups toujours plus imprudents, Par-dessous l'abat-jour, orné d'ombres chinoises, Vers elle je lançais des œillades sournoises. Enfin, elle servait le thé sur un plateau. Je choisissais ma tasse et mon petit gâteau, Lentement, et j'avais même parfois l'audace De la bien regarder, une seconde, en face. Mais la maman disait alors : « Comme il est tard! » On partait; et tout seul, sur le long boulevard

Par où l'on revenait de ce fond de banlieue, Dans le silence et dans la paix de la nuit bleue, Avec une douceur qui ne peut s'exprimer Je savourais le mal délicieux d'aimer.

Ce fut tout le roman. Vous voyez qu'il est mince. Les deux femmes bientôt partirent en province, Pour vivre plus à l'aise auprès d'un vieux parent. J'étais pour Adrienne un simple indifférent. Je souffris. L'oubli vint... Je ne l'ai point revue.

Or, l'autre jour, j'ai fait la rencontre imprévue
De ce vieil officier, mon partenaire ancien,
Qui grommelait avec un accent alsacien
Quand je n'avais pas su répondre à son invite.
Le vieillard m'a parlé d'Adrienne. Elle habite
Dans l'Est, et n'est jamais revenue à Paris.
C'est une pauvre veuve avec des cheveux gris,
A présent. Son mari, fort triste personnage,
Qui fit pendant dix ans le malheur du ménage,
Est mort, en lui laissant un fils, qui doit avoir
L'àge exact que j'avais, quand je venais, le soir,
Faire le whist; un grand garçon très bon pour elle...
L'histoire était banale et toute naturelle;
Mais le spectre de mon premier désir d'amour,

Brusquement évoqué, m'a navré tout un jour :
Elle! par le malheur et par l'âge enlaidie...
Ainsi, parfois, on pleure à quelque mélodie
Que nous chantait jadis une bien chère voix,
Et qu'on retrouve, avec le regret d'autrefois,
Fausse et comme sortant des poumons d'un phtisique,
Dans les sons tremblotés d'une boîte à musique.

### UNE AUMONE

Fumant à ma fenètre, en été, chaque soir,
Je voyais cette femme, à l'angle d'un trottoir,
S'offrir à tous, ainsi qu'une chose à l'enchère.
Non loin de là s'ouvrait une porte cochère,
Où l'on entendait geindre, en s'abritant dessous,
Une fillette avec des bouquets de deux sous.
Et celle qui trainait la soie et l'infamie
Attendait que l'enfant se fût bien endormie,
Et lui faisait alors l'aumône seulement.
— Tu lui pardonneras, n'est-ce pas? Dieu clément!

#### PRÉFACE

### D'UN LIVRE POSTHUME

A LA MÉMOIRE DE HENRI-CHARLES READ

Celui qui fit ces vers est mort à dix-neuf ans.

— Tel l'amandier précoce, au début du printemps,

Meurt pour une neige qui tombe. —

Il ne reste de lui que ce bouquet glané,

Et d'une main pieuse, ainsi qu'un frère aîné,

Je viens le poser sur sa tombe.

En lisant ses doux vers, qu'ils l'aient ou non connu, Tous seront attendris par leur charme ingénu, Par leur grâce simple et naïve, Et, devinant quel homme eût été cet enfant, Ils se demanderont pourquoi le sort défend Qu'un tel être prospère et vive;

Pourquoi tant de charmants espoirs ont succombé;
Pourquoi sur le chemin on trouve un nid tombé;
Pourquoi le vent brise l'arbuste;
Pourquoi l'Artiste, un jour, laisse là, sans regret,
Une ébauche où déjà le chef-d'œuvre apparaît,
Et pourquoi le Ciel est injuste!

Mais devant ce jeune homme au sépulcre enfermé,
Moi qui vieillis, je dis à ceux qui l'ont aimé
Ou qui l'aimeront par son livre :
Heureux qui n'a vécu qu'un jour, en floréal!
Heureux qui meurt, tout jeune, avec son idéal!
Dieu lui fait grâce et le délivre.

Car vivre, c'est souffrir. Quels maux n'eût pas soufferts Le cœur ardent et bon qui s'épanche en ces vers? Il portait la marque fatale. L'Art, le Bonheur, l'Amour à ses yeux avaient lui; Il n'a pas eu le temps de voir fuir devant lui Tous ces mirages de Tantale. D'ailleurs, que savons-nous? Hommes, courbons nos fronts!
Au delà du tombeau vers lequel nous courons
Siège une immuable justice;
Et nous saurons un jour qu'il est essentiel
Que l'âme d'un poète enfant remonte au ciel
Pour que le solcil resplendisse.

Décembre 1878.

### A UN AMANT

Amant abandonné qu'une maîtresse oublie, Pourquoi ce poing fermé que tu montres aux cieux? Pourquoi ce pli profond dans ton front soucieux Et ce regard où brûle une ardeur de folie?

Pourquoi ce désespoir? Parcequ'elle est jolie, Parcequ'en caressant son corps délicieux, En respirant sa bouche, en admirant ses yeux, Tu trouvais un remède à ta mélancolie? Tu pàlis en songeant à l'odeur de sa chair; Son visage est toujours le seul qui te soit cher; De tout autre, aussitôt blasé, tu te dégoûtes.

Va! tu me fais pitié, triste martyr d'amour. La vie est un éclair, la beauté dure un jour! Songe aux têtes de morts qui se ressemblent toutes.

## A UN ÉLÉGIAQUE

Jeune homme, qui me viens lire tes plaintes vaines, Garde-toi bien d'un mal dont je me suis guéri. Jadis, j'ai, comme toi, du plus pur de mes veines, Tiré des pleurs de sang, et le monde en a ri.

Du courage! La plainte est ridicule et lâche. Comme l'enfant de Sparte, ayant sous ses habits Un renard furieux qui le mord sans relâche, Ne laisse plus rien voir de tes tourments subis. On fut cruel pour toi? Sois indulgent et juste; Rends le bien pour le mal, c'est le vrai talion. Mais, t'étant bien bardé le cœur d'orgueil robuste, Va! calme comme un sage et seul comme un lion.

Quand même, dans ton sein, les chagrins, noirs reptiles, Se tordraient, cache bien au public désœuvré Que tu gardes en toi des trésors inutiles Comme des lingots d'or sur un vaisseau sombré.

Sois impassible, ainsi qu'un soldat sous les armes; Et lorsque la douleur dressera tes cheveux Et qu'aux yeux, malgré toi, te monteront des larmes, N'en convicns pas, enfant, et dis que c'est nerveux!

### LA CHAMBRE ABANDONNÉE

La chambre est depuis très longtemps abandonnée, Les meubles sont flétris, la tenture est fanée. Un jour, on est parti sans fermer les volets; Et le soleil, celui des torrides juillets Aussi bien que celui des décembres polaires, A longtemps promené ses regards circulaires, Comme il fera demain, comme il fait aujourd'hui, Dans ce lieu saturé de tristesse et d'ennui.

La chambre est depuis très longtemps abandonnée. Un peignoir rose tendre en soie enrubannée Conserve, sur le grand divan de satin noir, L'attitude d'un corps brisé de désespoir; Et, depuis le départ, deux pantousles mignonnes Trainent sur la peau d'ours, près du lit à colonnes, De la dernière nuit encor bouleversé. Partout, sur l'écrin vide et le livre laissé, Où la fuite siévreuse et brusque se devine, La poussière a posé sa neige grise et sine; Et, dans les hauts miroirs brumeux, rien n'est resté Du sourire qu'ils ont autresois restété.

La chambre est depuis très longtemps abandonnée.
Une causeuse est là, devant la cheminée;
Quel secret monotone échangent donc entre eux
Le large fauteuil vide et le foyer poudreux?
O morne solitude! ô silence sévère!
Sur la table, une rose est morte dans un verre;
Les feuilles tour à tour ont chu comme un fardeau,
Et leurs cadavres noirs, autour du verre d'eau,
Sont épars tristement et font une jonchée
Sur qui semble pleurer la tige desséchée.
Enfin, la seule chose encor qui remuait
Dans cet intérieur immobile et muet,
Le seul objet doué d'une âme, d'une haleine,
La pendule de Saxe aux fleurs de porcelaine

A dû depuis longtemps, très longtemps, s'arrêter... Comme tu cesseras bientôt de palpiter, O toi dont je maudis l'existence obstinée, Cœur plus désert que n'est la chambre abandonnée!

### LE BATEAU-MOUCHE

On court bien loin, bien loin, chercher des paysages
Avec des pins brisés sur des torrents sauvages
Et des paquets de mer tordus sur des récifs;
Mais le Parisien, dédaigneux des poncifs,
Pour voir des coins charmants et des tableaux intimes,
Se contente d'aller, pour ses quinze centimes,
A bord d'un bateau-mouche alerte et matinal,
Du viadue d'Auteuil au pont National:

Spectacle intéressant plus qu'on ne s'imagine! Bercé par le hoquet rythmé de la machine, Auquel, parfois, l'écho des rivages répond,
Le flâneur fume et rêve en marchant sur le pont.
Là, du monde amusant survient à chaque escale :
C'est l'ouvrier lisant la feuille radicale
Que rédige pour lui Rochefort ou Naquet;
C'est le bourgeois de Londre, armé d'un Cook's ticket,
Et traînant après lui trois miss en robe courte;
Le patronnet portant sur sa tête une tourte;
Le gros homme en sueur qui s'assied et dit : « Ouf! »
Et la pâle grisette en mince waterproof,
Avec ses jolis yeux et son teint de chlorose.

Allez là par un temps voilé de brume rose,
Par un matin d'octobre ou d'avril, voulez-vous?
Faites-moi le trajet complet, pour vos trois sous!
Et puis, — j'aime à vous croire une àme délicate, —
Autour des bains Vigier ou près de la frégate,
Dites-moi franchement si vous n'avez pas vu
Des vrais motifs à peindre et d'un charme imprévu,
Émergeant du brouillard que le soleil dissipe,
Où le père Corot aurait fumé sa pipe.

Pour moi, qui de Paris fais mes seules amours, J'accomplis ce voyage au moins tous les huit jours. J'en connais tous les coins par cœur; je me rappelle Combien la flèche d'or de la Sainte-Chapelle,
Par un matin d'hiver anime le tableau;
J'ai noté le fracas impétueux de l'eau
Quand, cédant à l'effort du bateau-mouche en marche,
Elle va se briser sous les ponts, contre l'arche.
De tous ces riens charmants je ne suis jamais las.
J'ai pour ami, devant le port Saint-Nicolas,
Un vieil arbre isolé qui montre ses racines.
Puis, quand j'ai bien assez regardé mes voisines
Qui du Petit Journal lisent le feuilleton,
Je descends, à travers la foule d'un ponton
Qui ferait le bonheur des impressionnistes;
Et, tout le long des quais où sont les bouquinistes,
Le cerveau tout grisé de tant d'aspects divers,
Je rentre en feuilletant les volumes de vers.

#### LA

### NYMPHE DE VILLE-D'AVRAY

AU MONUMENT DE COROT

Strophes dites par MIle Blanche Barretta, de la Comédie-Française, le 27 mai 1880.

Devant ce marbre clair encadré de verdure,
Qu'à l'intime et naïf ami de la nature
Ont élevé vos soins touchants,
La nymphe de ces bois, muse simple et rustique,
Doit apporter aussi son tribut poétique,
Les mains pleines de fleurs des champs.

Le bon Corot m'aimait. Je suis l'une de celles, Alors que l'aube emplit de vagues étincelles L'horizon frileux du matin, Que l'artiste — c'était son heure favorite — Voyait passer, avec les yeux de Théocrite, Au fond du brouillard argentin.

C'est moi qu'il a montrée, assise au pied d'un hêtre, Essayant de noter sur la flûte champêtre

Quelque musique de berger; C'est moi, mêlée au chœur de mes sveltes compagnes, Qu'il faisait, dans la paix screine des campagnes, Tourner sur un rythme léger.

Je le connaissais bien, le vieux bonhomme en blouse, Et, quand il préparait sur un coin de pelouse Son chevalet et ses pinceaux, Pour embellir encor ses extases secrètes, J'étais là, j'exaltais l'odeur des violettes, J'excitais le chant des oiseaux.

Tandis qu'il travaillait, abrité par un saule, Je venais regarder par-dessus son épaule, A petits pas, tout doucement; Il peignait à la hâte, et, sous sa brosse agile, J'ai pu voir bien souvent, moi, fille de Virgile, Éclore son rêve charmant.

Ses esquisses, c'est moi qui les vis la première.
L'eau verte et pure où court un frisson de lumière,
L'azur du ciel, l'or du genêt,
Le flot des épis mûrs ondulant sous les brises,
Les couchants enflammés et les aurores grises,
J'étais là quand il les peignait.

Hélas! depuis cinq ans qu'est mort le grand artiste, Moi, la nymphe des bois qu'il aimait, j'étais triste, Et souvent, tout bas, j'ai gémi, Quand, au printemps, gardant son souvenir fidèle, Devant moi, le bleuet disait à l'hirondelle:

— « Où donc est notre vieil ami? »

Mais vous nous le rendez. Voici notre poète!
Un doux rossignol chante au-dessus de sa tête.
C'est lui! nous le reconnaissons!
C'est bien son bon visage. Il regarde, il respire!
Oiseaux! fleurs! désormais, vous le verrez sourire,
Dans vos parfums, dans vos chansons;

Et, près de la fontaine où vit sa chère image,
Portant comme aujourd'hui quelque odorant hommage,
Je reviendrai souvent m'asseoir
Au moment qui berçait si mollement son rêve,
Quand l'étang s'assombrit, et quand au ciel se lève
La divine étoile du soir.

### L'ANNEAU

A E...

Lorsque des anciens morts on trouble le repos, Qu'on soulève le marbre effrité des tombeaux, Qu'au sépulcre on ose descendre, Et qu'on viole, après un travail dur et long, Le funèbre secret des vieux cercueils de plomb, On n'y trouve que de la cendre.

Plus trace d'ossements, plus trace de linceul, L'implacable néant a tout dévoré, seul, Comme une bête carnassière. Lentement, lentement, tout s'est décomposé; Le squelette lui-même à la fin s'est usé : Rien, plus rien qu'un peu de poussière!

Pourtant, en la fouillant du bout de son soulier, Parfois, le fossoyeur voit un objet briller Parmi cette cendre incolore :

C'est l'anneau que le mort jadis eut à son doigt, Et qui, métal fidèle et pur, comme il le doit, Demeure intact et brille encore.

Dans ces jours de chagrin où je hais le soleil,
Il me semble souvent que mon cœur est pareil
A ces antiques sépultures,
Et qu'on n'y peut plus rien désormais découvrir
Des mille sentiments qui l'ont tant fait souffrir
Par leurs cruelles impostures.

Ce n'est plus que néant, que ténèbres, qu'oubli;
Et ce tombeau, d'un peu de froide cendre empli,
M'en offre le parfait modèle;
Mais l'œil de ma pensée y voit briller encor,
Comme, au fond de l'ancien sépulcre, l'anneau d'or,
Ton souvenir tendre et fidèle.

### VIEUX BROUILLON DE LETTRE

Adieu! J'ai peur d'aimer. Quittons-nous ce soir même. Je te ferais souffrir et tu me rendrais fou. Ainsi qu'une coquette ôte un collier qu'elle aime, Je détache à regret tes bras blancs de mon cou.

Adieu! L'Amour viendrait. Bornons-nous au caprice. Ne nous torturons pas des larmes du départ. Adieu! Mon cœur blessé saigne à sa cicatrice. J'ai tant souffert, vois-tu, pour avoir foi trop tard. Adieu! Pour nous punir de notre fantaisie, L'Amour veille, il nous guette, et le malheur le suit; Pareil à ce bourreau qu'une reine d'Asie Postait pour égorger ses amants d'une nuit.

Huit jours tu m'appartins, — ò joie, ivresse, gloire! — Avec des soirs d'été pour sublime décor; Et, parmi les amours étoilant ma mémoire, Nos amours sont ainsi que des planètes d'or.

Mais puis-je, pauvre et fier, te garder, toi, trop belle? C'est impossible, hélas! Épargnons-nous des pleurs. Si nous tardions encor, — la vie est si cruelle! — Nos soupirs d'aujourd'hui deviendraient des douleurs.

Ayons pitié de nous! Fuyons-nous, mon amie!
Mais souffre qu'en un rêve où sont mouillés mes yeux
Je te revoie encor dans mes bras endormie,
Et pose entre tes seins le baiser des adieux!

SUR

### UNE TOMBE AU PRINTEMPS

A H. GIACOMELLI

La vieille croix s'effrite au fond du cimetière, Mais avril embellit le signe des douleurs; La fauvette y fait halte, et de ses douces fleurs Un sauvage églantier la couvre tout entière.

La voix du rossignol vaut bien une prière, Et moins que la rosée un regret a de pleurs. Dans ces parfums, dans ces chansons, dans ces couleurs, On sent revivre ici l'immortelle matière. O vieux mort oublié, de qui l'orgueil humain A sans doute rêvé l'éternel lendemain Au sein du paradis, dans les apothéoses!

Aujourd'hui, n'as-tu pas un destin aussi beau, Si ton esprit épars autour de ce tombeau Chante avec les oiseaux et fleurit dans les roses?

### LE VIN

A ERNEST CHAZE

Longtemps, dans l'atmosphère humide des caveaux, Sous la voûte profonde et de nitre imprégnée, Sous la poussière et sous les toiles d'araignée, Le jeune vin vieillit dans les flacons nouveaux.

Il faut que dans le calme et l'ombre des tombeaux La sublime liqueur dure plus d'une année, Avant que d'accomplir sa noble destinée D'exalter un instant nos cœurs et nos cerveaux. Ainsi, Chaze, il en est de la pensée humaine; C'est par un très secret et très lent phénomène Qu'elle se plie enfin au rythme harmonieux!

Un doux sonnet mûrit comme un bordeaux suave; Et tu fais bien, ami, qui vis dans une cave, De lire de beaux vers en buvant tes vins vieux.

### PORTRAIT DE VICTOR HUGO

PAR BONNAT

C'est Hugo! C'est bien lui! Quelque puissante idée Occupe en ce moment cette tête accoudée;
Un noble songe emplit son œil terrible et doux,
Et, dans ce front pensif qui nous domine tous
Et, comme les vieux monts, a de la neige au faite,
Se forment en secret les grands vers de prophète
Qu'il fait flamber aux murs des palais triomphants,
Ou bien une chanson pour ses petits-enfants.
Il est bien ressemblant. C'est le maître lui-même!
Aussi, le siècle entier, qui l'admire et qui l'aime,

Approuve ton travail, peintre, et te dit merci D'avoir fait ce portrait juste en ce moment-ci, De nous avoir montré sa face auguste telle Qu'elle resplendira dans sa gloire immortelle, Et de nous avoir peint le vieillard triste et beau Qui fixe son regard profond sur le tombeau, Où le plus grand, hélas! descend comme le moindre, Et qui, son labeur fait, va lentement rejoindre Homère en son Olympe et Dante en son Enfer, Calme comme un coucher de soleil sur la mer!

#### L'ANNIVERSAIRE

Strophes dites par M. Mounet-Sully à la Comédie-Française, en présence de Vietor Hugo, le 26 tévrier 1882

Un chêne est vieux. Pourtant, dans ses fortes ramures,
Jamais plus de doux nids, plus de divins murmures
N'ont chanté sous le noir couvert;
Et jamais, quand le vent de floréal se lève,
A ses bourgeons dorés n'a monté plus de sève;
Plus il vieillit, plus il est vert.

Un aigle est vieux. Jamais, s'élançant de son aire, Il n'a plus bravement volé vers le tonnerre, Dans l'air d'orage lourd et chaud; Et jamais le grand coup de ses ailes sublimes Ne l'a mieux emporté par delà les abîmes; Plus il vieillit, plus il va haut.

Le soleil est très vieux. Pourtant, sa face ardente
N'a jamais mieux versé la chaleur fécondante
Aux fleurs, aux fruits, à la moisson;
Jamais plus doucement, dans l'exil où nous sommes,
Ce sourire de Dieu n'a brillé sur les hommes;
Plus il vieillit, plus il est bon.

Il est très vieux aussi, le bien-aimé Poète,
De qui nous célébrons par de longs cris de fête
Les quatre-vingts ans aujourd'hui.
C'est lui qui, dans un mot d'éloquence suprême,
Nous disait : « Je naquis avec ce siècle même,
Et je continue avec lui. »

Mais, quand elle permet qu'un tel poète naisse, La nature lui donne un trésor de jeunesse.

L'aïeul au jeune homme est pareil; Et l'Esprit devant qui tous les autres pâlissent, Superbe, ne vieillit pas plus que ne vieillissent Le chêne, l'aigle et le soleil. Oh! longtemps, très longtemps, à cet anniversaire,
Devant toi, courbant tous, ô grand vieillard sincère,
Nos fronts, d'émotion tremblants,
Laisse-nous voir encor, plus nobles chaque année,
Parmi les lauriers verts dont ta tête est ornée,
Briller tes jeunes cheveux blancs!

# RÉSURRECTION

Strophes dites à la Comédie-Française, le 22 mai 1886, par M. Got, doyen des sociétaires, à l'occasion du premier anniversaire de la mort de Victor Hugo.

Quand dans le deuil du monde et de la France entière Le corbillard du pauvre allait au Panthéon, A travers le drap noir et le bois de la bière La foule croyait voir transparaître un rayon.

Vainement on voulait chasser cette démence, Songeant que le Poète, à la tombe porté, Avait à l'univers légué son œuvre immense Et qu'il s'y survivrait pour l'immortalité! Non! sous le sombre drap, l'âme d'angoisse atteinte, Toujours on croyait voir, comme un espoir secret, Une flamme d'amour qui n'était pas éteinte, Un foyer d'idéal qui se rallumerait.

Tu ne te trompais pas, ô Peuple! Le Génie Faisait dans ce cercueil resplendir sa clarté! Le Maître n'est pas mort, l'œuvre n'est pas finie. Miracle! il ressuscite! il est ressuscité!

Il veillait seulement sous la voûte glacée, Ainsi que Barberousse au fond du souterrain; Pour nous livrer encor sa sublime pensée, Son caveau va s'ouvrir avec un bruit d'airain.

Le Poète endormi sous les apothéoses Longtemps nous donnera des poèmes nouveaux. De son tombeau sacré sort un parfum de roses; De son cercueil béni s'envolent des oiseaux.

Peuple qu'il aima tant, viens! puisqu'il te convie, Admirer le grand mort à son premier réveil, Et voir, de son sépulcre, encor si plein de vie, L'Œuvre surgir ainsi qu'un lever de soleil!

### LE RÈVE

D'APRÈS LE TABLEAU DE JULES LEFEBVRÉ

Légère et d'or pâle coiffée, Dans un nuage, sur les eaux, C'est bien la transparente fée Des nénuphars et des roseaux.

Demi voilé pour le profane, Il semble craindre le regard, Ce corps exquis et diaphane Qui se roule dans le brouillard. Vers quel mystérieux voyage Va le blond fantôme flottant? Est-ce une femme, est-ce un nuage, Qui glisse et vole sur l'étang?

Mais déjà tout s'emplit d'aurore, Et, dans le ciel rose et vermeil, L'apparition s'évapore, Au premier rayon du soleil,

Et ne laisse pas plus de trace Que le rapide éclair d'azur De ce martin-pêcheur qui passe N'en a laissé sur le flot pur.

# L'ÉDUCATION MATERNELLE

D'APRÈS LE GROUPE EN MARBRE D'EUGÈNE DELAPLANCHE

Debout, près de sa mère assise Qui lui présente l'ABC, La petite reste indécise, Bouche ouverte et regard baissé.

Adorable sans être belle, La fillette aux mignons pieds nus, Avec attention épelle Les caractères mal connus. La mère, dont le geste auguste Enseigne et protège à la fois, Enveloppe d'un bras robuste L'enfant qui lit à demi-voix.

Et, montrant d'un bout de baguette Le livre encor bien mal appris, Sur le naïf visage guette L'éclair qui suit un mot compris.

Sculpteur, ton œuvre est bonne! En elle, Tu sus fixer l'instant soudain De cette attente maternelle Et de cet effort enfantin.

A la Vierge près de Sainte Anne J'avais d'abord rêvé, devant Cette humble et douce paysanne Qui montre à lire à son enfant;

Puis j'ai mieux vu ton espérance, Et j'ai compris que tu courbais Le peuple à venir de la France Sur les lumineux alphabets.

## RÈVERIE

D'APRÈS LE TABLEAU DE GUSTAVE JACQUET

Au sortir du lit de dentelle, Les cheveux emmêlés encor, Ce matin, à quoi rêve-t-elle, Dans le vieux fauteuil gaufré d'or?

Sur sa poitrine, sa main fine Se pose d'un geste distrait. Hélas! est-ce qu'elle y devine Le lent travail d'un mal secret?

POÉSIE. — III.

Car c'est un matin de novembre, Et sous le velours onduleux De la longue robe de chambre, Son frêle corps est tout frileux.

On dirait presque qu'elle tremble; Ce cher visage est amaigri, Et cette bouche exquise semble Avoir plus toussé que souri.

Serait-il si cruel, le rêve De l'enfant pensive aux yeux las? Songe-t-elle qu'elle est bien brève La claire saison des lilas?

Pauvre mignonne! Songe-t-elle Que l'automne vient de finir, Qu'il fait froid et que l'hirondelle Sera bien lente à revenir?

# LE RÉGIMENT QUI PASSE

D'APRÈS LE TABLEAU D'ÉDOUARD DETAILLE

Par un temps de boue et de glace, Le peuple, toujours enfantin, Regarde un régiment qui passe Devant la porte Saint-Martin.

C'est un régiment de la ligne; Astiqué comme aux anciens jours, Le tambour-major, d'un air digne, Précède les petits tambours. Deux officiers qui, pour les suivre, Maintiennent leurs chevaux au pas, Au delà des saxhorns de cuivre Dominent les fronts, et là-bas,

A travers la brume incertaine, Tels des pavots dans les épis, S'avance la foule lointaine Des chassepots et des képis.

Pour les soldats, le populaire S'est en grand'hâte rassemblé; Un flot de gamins accélère Sa marche, à leur pas redoublé.

La troupe passe, calme et gaie, Comme elle irait sous les obus, Devant les gens qui font la haie Et l'encombrement d'omnibus.

Chacun l'accompagne ou s'arrête, Et l'on voit emboîter le pas L'ouvrier tirant sa charrette Ou portant son fils sur ses bras. Et, rèvant déjà de bataille, Tous sont heureux naïvement; Car toujours la France tressaille Au passage d'un régiment.

### AUX FEMMES DE LYON

Ces vers ont été récités à Lyon, quand une crise de l'industrie de la soie réduisait la population ouvrière à une grande misère.

O femmes qui vivez dans le luxe et la joie,
Et qui, lasses un jour de vos robes de soie,
Les quittâtes avec dédain,
O femmes qui suivez la mode séductrice,
Il faut que vous sachiez que, pour ce seul caprice,
Des milliers d'hommes sont sans pain!

Avez-vous jamais su, belles patriciennes, Alors que vous alliez aux fêtes anciennes Danser, rire et parler d'amour, Qu'un peuple d'ouvriers, plein d'enfants et de mères, Gagnait sa vie avec vos chiffons éphémères, Avec vos parures d'un jour?

C'était ainsi pourtant. Pour que vous fussiez belles,
Pour vous donner toujours des toilettes nouvelles,
Pour ces satins que vous portiez,
Pour ces robes d'hier à présent dédaignées,
Des milliers de canuts, actives araignées,
S'asseyaient devant leurs métiers.

Parceque vous usiez ces vêtements de fête,
Le tisserand lançait, en chantant, sa navette,
Et la Croix-Rousse prospérait;
Parceque vous changiez de jupe et de corsage,
Le ménage vivait, la fillette était sage,
On n'allait pas au cabaret.

Ces choses se passaient, mais vous n'y songiez guère.
Puis, tout à coup, voici que la soie est vulgaire
Et que l'on n'en veut plus enfin.
Le cachemire est mieux, le drap est plus commode;
On a quitté ce goût, on a changé de mode...
Et tout un peuple meurt de faim!

Femmes du monde, il faut vous dire cette chose; Car, sans vous en douter, oui! vous êtes la cause Qui produit ce terrible effet.

Vous devez regarder ce spectacle sévère Et mesurer le bien que vous avez à faire A ce mal que vous avez fait!

Sans être pour cela de profonds philosophes,

Nous pouvons bien prévoir qu'aux anciennes étoffes

Vous reviendrez un beau matin;

Vous ferez des heureux en faisant des folies,

Et trouverez encor moyen d'être jolies

Sous la moire et sous le satin.

Mais, avant tout, songeons à la ville affamée.

Ils sont sans pain! Ils sont trente mille, — une armée!

Et le désaccord est bien vieux

Entre maigres et gras, entre joyeux et tristes.

Il faut donner! Ce sont les riches égoïstes

Qui font les pauvres envieux.

Femmes, il faut donner!... Au père de famille, A la mère sans lait pour l'enfant, à la fille Dont la beauté peut s'indigner Que la faim creuse ainsi son visage livide, Aux petits écoliers qui vont le panier vide... Il faut donner, donner, donner!

Donner! C'est la sagesse éternelle et profonde.

Devant la charité, misère du vieux monde,

Tu recules et tu décrois!

Partage! amour! bonté! c'est bien la loi suprême.

Et, depuis deux mille ans, pour qu'on s'entr'aide et s'aime,

Jésus nous bénit sur la croix.

#### LE CADEAU

### DE SAHAGUN LE VIEUX

ESPADERO DE TOLÈDE

AU BARON CH. DAVILLIER

Le vieux maître, à la lame ayant assujetti La poignée à quillons, pas-d'àne et contre-garde, Est debout sur le seuil de sa porte, et regarde Le chef-d'œuvre nouveau de sa forge sorti.

Il songe que bientôt il l'aura converti En beaux ducats sonnants; mais ayant, par mégarde, Levé les yeux, il voit, sous le feutre à cocarde, Passer un spadassin, dans sa cape blotti. C'est le célèbre Ruy, dont l'humeur singulière Est de faire au pommeau de sa lourde rapière Une encoche au couteau, quand il tue un chrétien.

Et, d'or moins que de gloire ayant l'âme occupée, L'artiste, qui voulait bien placer son épée, Arrêta le bretteur et la donna pour rien.

#### POUR GUITARE SOLO

L'Argentier m'a tenté: — « Je t'offre Mes trésors, ami, si tu veux! Puise à pleines mains dans mon coffre. » — Garde ton or; j'ai ses cheveux.

Le Torero m'a tenté: — « Page, Je prétends de pourpre arroser Pour toi seul le champ de carnage! » — Garde ton sang, j'ai son baiser. L'Inquisiteur m'a tenté: — « Maître, Ces bûchers flambant sous les cieux, A tes ordres, je veux les mettre! » — Garde ta flamme; j'ai ses yeux.

L'Empereur m'a tenté: — « Beau sire, Si tu veux mon globe d'or fin, Je te le donne avec l'Empire. » — Garde ton globe; j'ai son sein.

Dieu m'a tenté: — « Pécheur rebelle, Je jugerai ton âme un jour. Veux-tu le Paradis pour elle? » — Garde ton ciel; j'ai son amour.

#### BALLADE

# DE FRANÇOIS COPPÉE

A SON MAÎTRE THÉODORE DE BANVILLE

Sur leur commun Amour de la Poésie.

Tu l'as bien dit, mon bon maître Banville, Les temps sont durs pour les pauvres rimeurs. Nous ignorons, ne dinant guère en ville, Les crus classés et les fines primeurs, Et tout le gain est pour nos imprimeurs. Ce siècle est vieux, porte de la flanelle, Et n'entend plus sonnet ni villanelle; Pourtant, le Luth est là, qu'il faut saisir. Comme Caussade a tué La Tournelle, Faisons des vers pour rien, pour le plaisir!

La politique est un plat vaudeville;
La soif de l'or aigrirait nos humeurs.
Laissons les sots traiter de chose vile
Nos rèves bleus d'amants et de fumeurs,
Et dire, ô rythme immortel! que tu meurs.
Le philistin, à la voix solennelle,
Peut s'enrouer comme Polichinelle;
Laissons-le geindre et gronder à loisir.
Foin du bon sens de madame Pernelle!
Faisons des vers pour rien, pour le plaisir!

Le cœur joyeux, sans soin bas et servile,
Abandonnons le monde et ses clameurs.
Allons-nous-en par les bois de Chaville,
Ou sur la Seine aux doux flots endormeurs,
Pour y chanter des chansons de rameurs.
Un libre esprit nous toucha de son aile
Et la nature est pour nous fraternelle;
D'aucun sultan nul de nous n'est visir
Et n'a blessé même une coccinelle.
Faisons des vers pour rien, pour le plaisir!

#### ENVOI

O maître! ô toi que la Muse éternelle Sur le Parnasse a mis en sentinelle Et pour son preux entre tous sut choisir, Notreœuvre est bonne et nous croyons en elle; Faisons des vers pour rien, pour le plaisir!

# BALLADE DE BANVILLE

A SON CHER FRANÇOIS COPPÉE

Oui! cher rimeur, faisons des vers pour rien,
Pour le plaisir, comme jadis Caussade
Tuait, suivant un bon historien.
Vive Thalie et sa douce embrassade!
Chantons! contons comme Schéhérazade!
Que nos oiseaux divins s'élancent vers
L'azur céleste et charment l'univers!
Drame, sonnet, farce, idylle, épopée,
POÉSIE. — III.

Tout nous sourit dans le bel art des vers, Car tu dis bien, maître François Coppée.

Poème grec, chinois, assyrien,
Tout nous est bon, si nulle palissade
Ne vient heurter nos pas. Victorien
A pris d'assaut avec une glissade
Le noir palais à la triste façade.
Pour moi, je suis contemplé de travers
Par les vieillards ornés d'abat-jours verts;
Mais je me ris de leur prosopopée
En m'amusant à des rythmes divers,
Car tu dis bien, maître François Coppée.

Chez notre idole être galérien
Pour mon plaisir vaut mieux qu'une ambassade,
Et tu chéris le luth aérien,
Lorsqu'en ce temps réaliste et maussade
Cadet-Roussel tourne au marquis de Sade.
Foin des romans compliqués et pervers!
Le sûr moyen d'être mangé des vers
Est ce qu'on trouve en leur pharmacopée.
Sur l'idéal gardons les yeux ouverts,
Car tu dis bien, maître François Coppée.

#### ENVOL

Aimons la Muse, en dépit des revers, Comme Rubens les déesses d'Anvers Ou bien Néron sa maîtresse Poppée. Pour elle encor j'ai la tête à l'envers, Car tu dis bien, maître François Coppée!

## PRÉFACE

POUR LE PREMIER VOLUME

DE La Vie Parisienne D'ÉMILE BLAVET

Compagnon des jours envolés, Donc, ami Blavet, vous voulez Que je vous fasse, Pour votre livre frais éclos, Un petit bout d'avant-propos, Une préface.

Eh bien, mon ami, la voilà! Surtout n'y cherchez pas de la Métaphysique. Vers avant prose, simplement, Comme, en tête du régiment, Va la musique.

Tous les deux, nous avons mangé Quelque peu du bœuf enragé. O jours de jeùnes! C'est oublié. Le lendemain, On dit, en se serrant la main: Nous étions jeunes.

Malgré le siècle corrompu,
On a fait du mieux qu'on a pu,
Joyeux ou triste.
Que de sentiers! Chacun le sien!
Vous êtes un Parisien,
Un journaliste,

Un alerte et charmant bavard,
Qui vivez sur le boulevard
Et dans la fièvre...
Moi, par les beaux soirs constellés,
Je cherche des rimes, sur les
Bords de la Bièvre;

Je cultive, au faubourg lointain, Comme Candide, mon jardin, Trouvant bouffonne La mode des amants pressés, Qui s'adressent mille baisers Par téléphone.

Je vivrais, ne connaissant pas Ce Paris dont j'entends là-bas La voix qui monte, Ignorant tout ce qui s'y fait, Sans votre article, ami Blavet, Qui me le conte.

Je lis votre prose, mon cher,
Comme un bourgeois de port de mer,
Très sédentaire,
Parle avec curiosité
Aux marins ayant visité
Toute la terre.

Dans mes songes bleus de fumeur, J'admire de loin votre humeur Si vagabonde, Qui vous fait faire chaque jour, Avec tant de verve et d'humour, Le tour d'un monde;

Et quand ces feuillets vifs et francs
Deviennent volume à trois francs
Sous couverture,
J'y goûte le plaisir exquis
Que donne un album de croquis
D'après nature.

La personne et l'événement Y sont définis lestement D'un mot qui cingle; Choses et gens des mois passés Sont tous là, papillons fixés Par une épingle.

Et c'est charmant! Et grand merci
De savoir nous montrer ainsi,
Homme intrépide,
Le grand Paris d'un seul coup d'œil,
Et de transformer mon fauteuil
En train rapide.

### AUX BOURGEOIS D'AMSTERDAM

Strophes dites par M. Porel, le 3 juin 1883, à la première représentation donnée par la troupe de l'Odéon à Amsterdam.

Ainsi, mon cher Porel, vous allez en Hollande Pour voir les beaux tableaux et goûter le skidam, Et, de plus, vous voulez que je vous recommande, Vos compagnons et vous, aux bourgeois d'Amsterdam!

Mais ils m'ont oublié, peut-être, au pays libre; Je n'y suis pas allé depuis plusieurs hivers. Peut-être n'ont-ils plus un souvenir qui vibre Pour le poète errant qui leur a dit ses vers? Non! Dans leur sympathie ils m'ont dù garder place, Car ils ne savent pas la donner à moitié. On conserve longtemps un beau fruit dans la glace; Les gens des climats froids sont de chaude amitié.

Et puisque vous avez cette aimable pensée De vouloir que mes vers vous présentent là-bas, Dites bien tout d'abord à la foule empressée Que mon cœur se souvient des nobles Pays-Bas;

Du pays généreux qui ne sait pas proscrire, Qui s'ouvre à tout martyr, à tout persécuté, Où chaque citoyen, dès l'enfance, respire, Avec le vent marin, l'air de la liberté,

Et qui, si l'ennemi, par conquête ou par ruses, Revenait, comme au temps de Tromp et de Ruyter, Une deuxième fois ouvrirait ses écluses Et rendrait à la mer le sol pris à la mer;

De l'honnête pays, où, dans chaque famille, Dans chaque intérieur, toujours propre et décent, On voit autour de soi tant de bonté qui brille Que la chaleur du cœur vaut le soleil absent; Du verdoyant pays, où, sous ses voiles blanches, Le navire, au milieu des champs, paraît glisser, A tel point que, prenant ses vergues pour des branches, Les oiseaux quelquefois viennent pour s'y poser,

Où les moulins à vent, comme des camarades, Semblent se faire entre eux un alerte signal, Où l'on peut rencontrer, pendant ses promenades, A chaque coin de route un tableau de Ruysdael;

Enfin, de ce pays que l'Art et la Pensée Plus que tous ses trésors rendent illustre et grand, Et qui vous voit passer dans sa gloire passée, Esprit de Spinoza, palette de Rembrandt!

— Dites-leur bien cela de la part du poète Que chez eux, avec tant de grâce, ils ont admis; Puis, quand ma gratitude aura payé sa dette, Regardez devant vous... C'est un public d'amis!

Vous les reconnaissez à leurs figures franches; Vous les vites cent fois gravés ou copiés. Its n'ont plus, il est vrai, les collerettes blanches Qui parent, chez Van Ryn, les syndics des Drapiers, Ni le lourd hausse-col de la garde civique, De ceux que Van der Helst nous montre, en grand chapeau, Tenant tous, à la fin d'un repas magnifique, Leur verre d'une main et de l'autre un drapeau.

Mais, ressemblant toujours aux portraits des vieux maîtres, Leur sourire loyal et bon n'est pas trompeur; Ils ont bien conservé les vertus des ancêtres, Ils sont hospitaliers... Ainsi, n'ayez pas peur!

D'ailleurs, pour ma chanson chétive et familière Ils furent indulgents; et vous leur apportez Regnard et Beaumarchais, et notre grand Molière, Vingt ouvrages encor, signés de noms vantés.

Je n'avais que mes vers... Voyez la différence! J'ose donc, mon ami, vous prédire un succès; Car on aime là-bas tout ce qui vient de France, Le bon vin et le libre et clair esprit français.

### DIZAINS

J

#### BRUNE

Sur le terrain de foire, au grand soleil brûlé,
Le cirque des chevaux de bois s'est ébranlé
Et l'orgue attaque l'air connu : « Tant mieux pour elle! »
Mais la brune grisette a fermé son ombrelle,
Et, bien en selle, avec un petit air vainqueur,
Elle va se payer deux sous de mal de cœur.
Elle rit, car déjà le mouvement rapide
Colle ses frisons noirs sur son front intrépide,
Et le vent fait flotter sa jupe et laisse voir
Un gai petit mollet, en bas rouge à coin noir.

11

BLONDE

D'un blond pâle, au profil de sainte de vitrail, Assise à sa fenêtre et toujours au travail, Et sans lever le nez, même au bruit des voitures, Elle se perd les yeux sur des miniatures. C'est au rez-de-chaussée, et les yeux du passant Devinent, rien qu'à voir le mobilier décent Mais très pauvre, et le feu de coke dans la grille, Combien la jeune artiste — elle restera fille — A de mal à gagner le pain de sa maman, Qui, lunettes au nez, dort sur un vieux roman.

Ш

ROUSSE

La blanchisseuse rousse, agile comme un singe, Sur sa hanche enlevant son lourd panier de linge, Saute dans l'omnibus, s'assied près du compteur, Et commence à causer avec le conducteur. L'ancien « sous-off » étant galant de sa nature, Sait plaire; car longtemps la libre créature L'écoute parler bas avec des yeux songeurs; Et l'homme, s'adressant aux autres voyageurs, Quand elle est descendue au bureau de Montrouge, Dit, en clignant de l'œil : — « Belle fille, la rouge! »

IV

#### BLANCHE

Les ifs au vent d'hiver ont de tristes frissons.

La veuve accompagnant ses trois petits garçons,
En gris, le crèpe au bras, deuil des gens sans fortune,
Les emmène prier à la fosse commune.
Ce fut près du pompeux tombeau de marbre noir
D'un grand chocolatier, que je pus entrevoir
Ce doux visage avec des yeux couleur d'étoile;
Mais, tout à coup, le vent écarta son long voile
Et s'enfuit en faisant gémir les ifs tremblants.
La pauvre jeune mère! elle a les cheveux blancs.

· V

Vraiment, je lui trouvais l'air honnête et gentil,
A ce petit corset, simple et svelte, en coutil;
Mais, hier, je ne l'ai plus revu dans la boutique.
Une enfant du faubourg, jolie et chlorotique,
L'a sans doute lacé sur ses mignons appas.
Et c'est attendrissant de penser, n'est-ce pas?
Qu'il enferme à présent le sein pur d'une vierge,
Ouvrière en journée ou fille de concierge,
Et que, songeant tout bas: « L'amour? Qu'est-ce que c'est? »
Un cœur battra bientôt sous le petit corset.

#### VI

Auprès de Saint-Sulpice, un spectacle odieux C'est l'exhibition des marchands de bons dieux. Je suis chrétien, d'accord, mais non pas idolâtre, Et j'ai pris en horreur ces bonshommes de plâtre, Peints d'un rouge canaille et d'un bleu de coiffeur: La Vierge au cœur saignant et le divin Sauveur, L'archevêque mitré, le martyr et sa palme, Ils sont là tous, en rang d'oignons, l'air bête et calme,
Fixant sur vous des yeux par l'extase arrondis.
Si c'était comme ça, pourtant, le Paradis?

### VH

Avec un dur fracas de chaînes et de roues,
Passe près du trottoir le fardier blanc de boues;
Et l'on ne frôle point sans de petits frissons
Le chariot pesant, où, sur des paillassons,
Cube énorme, frémit une pierre de taille.
Six percherons aux pieds poilus, de haute taille,
D'un seul et rude effort traînent le bloc massif;
Et le Parisien se demande, pensif,
Lorsque ce monstrueux morceau de sucre passe,
De quel géant il doit sucrer la demi-tasse.

#### VIII

(Du temps que l'auteur rédigeait un feuilleton dramatique.)

Se reposer! Enfin! Ne plus voir de « premières »! Soigner un jardinet plein de roses trémières,

Tout là-bas, boulevard Montparnasse; y manger, En se sentant vieillir, un petit viager; Par les soirs clairs de juin, s'en aller en savates Près de l'Observatoire, où sont les acrobates; Avoir le Luxembourg pour *Ultima Thule*; Et rester, cependant, dans ce coin reculé, Par un vieux goût malsain de la littérature, L'abonné d'un petit cabinet de lecture!

# STATUE D'HOMME D'ÉTAT

C'était un bavard de talent très mince; Et, pendant trente ans, il avait été Fameux à Paris, grand homme en province, Ministre deux fois, toujours député.

Traité d'éminent et de sympathique, Il avait trahi deux ou trois serments, Ainsi qu'il convient dans la politique... Bref, c'était l'honneur de nos parlements. Il mourut. Sa ville — elle était très fière D'avoir enfanté ce contemporain! — Dès qu'il fut enfin muet dans la bière, Le fit sans tarder revivre en airain.

J'ai vu sa statue. Elle est sur la place Où se tient aussi le marché couvert. C'est bien l'orateur; son geste menace, Et sa redingote est en bronze vert.

Mais les bons ruraux, vile multitude, Vendant les produits du pays natal, Sans y voir malice et par habitude, Laissent leurs baudets près du piédestal;

Et, tous les lundis, quand les paysannes Sous les piliers noirs viennent se ranger, Le tribun d'airain harangue des ânes... Et ça ne doit pas beaucoup le changer.

#### SUR

# UN EXEMPLAIRE DE « L'EXILÉE »

ILLUSTRÉ DE DESSINS A LA PLUME PAR UNE JEUNE FILLE

Le triste passé dont ces vers sont pleins M'est trop douloureux pour que je l'exhume. Pourquoi devant moi rouvrir ce volume Et me rendre ainsi tous mes vieux chagrins?

Mais, comme du temps qu'on croyait aux saints Les bons imagiers en avaient coutume, Une main de femme orna, par la plume, Ce missel d'amour de charmants dessins. Livre où git mon cœur, ta douleur gémie N'a pas su jadis toucher mon amie; Que m'importe, hélas! qu'on t'ait fait si beau?

Mais l'injuste plainte est vite étouffée, Et je m'attendris sur les doigts de fée Qui jonchent de fleurs cet humble tombeau.

# POUR UNE FIANCÉE

A M le ALICE G...

Elle était blonde comme vous, Celle dont les yeux fins et doux Me laissèrent l'âme blessée. Pourtant mon cœur n'est pas jaloux De vos bonheurs de fiancée.

Honte à ceux qu'aigrit la douleur! Je n'ai rien d'elle qu'une fleur; Mais quand un couple d'amants passe, Je dis au bon Dieu : « Rendez-leur En félicité ma disgrâce! » Bien qu'il soit de vous séparé, Votre ami se sent désiré; Il est triste comme vous l'ètes. Moi, j'ignore s'ils ont pleuré, Les charmants yeux de violettes.

Qu'on vous aime comme j'aimais, C'est le vœu que je me permets, Le secret que je vous confie. J'ai de la peine pour jamais; Soyez heureuse pour la vie!

# TRÈS ANCIEN SONNET

Près du vitrail vermeil,-où flotte L'ombre des tilleuls du jardin, Droite dans son vertugadin, Brode la fière huguenote.

Le chat joue avec sa pelote.

— L'aiguille s'arrête; et soudain

Elle perd son air de dédain,

Se cache le front et sanglote.

C'est que, rouge encor du péché, La belle comtesse à caché Dans son sein, comme une relique,

Le dernier bouquet défleuri Du petit page catholique Qu'hier a chassé son mari.

## CAPRICE ATTENDRI

Au paradis d'amour, mon enfant, je le sais, On ne mord qu'une fois la pomme tentatrice; Et nous portons tous deux l'ardente cicatrice Du coup qui pour jamais, jadis, nous a blessés.

Mais pour ne plus avoir les espoirs insensés, Il ne faut pourtant pas que tout bonheur périsse; Nous savons le saisir encor dans un caprice, Nous nous attendrissons une heure, et c'est assez. Renouvelons, veux-tu? l'illusion charmante; Jette-moi tes deux bras au cou, comme une amante, Baise-moi sur la bouche et dis-moi : « M'aimes-tu? »

Mon enfant, oublions l'Éden et notre chute Et bénissons l'amour, si, pour une minute, Nos yeux se sont mouillés et nos cœurs ont battu!

### POUR UNE BLONDE INCONNUE

Je ne vous connais pas, mais pas le moins du monde. Je ne sais rien de vous, pas même votre nom, Pas même la couleur de vos yeux; rien, sinon Que vous êtes jolie et que vous êtes blonde.

Ce caprice vous vint, pendant une seconde, De vouloir de mes vers, et je n'ai pas dit : « Non. » Vos cheveux sont l'aurore, et, pareil à Memnon, Il faut qu'à ce lever de soleil je réponde. Car un amour perdu, mais dont je souffre encor, Naguère m'inspira pour un front nimbé d'or; Ce sont des cheveux blonds qui me firent poète.

Toute blonde me rend mon ancienne langueur; Aussi pour vous ces vers ont chanté dans ma tête, Rythmés aux battements plus émus de mon cœur.

### BALLADE

POUR DEUX DAMES QUI SONT AMIES

Arabelle est blonde, et Thérèse
Est brune avec des airs nerveux:
L'une est la tendre miss anglaise,
L'autre est la Grecque aux beaux cheveux.
Entre elles partageant mes vœux,
J'ose rêver de bigamies;
Car, pour être comme je veux,
C'est le secret des deux amies.

J'ai pu les courtiser à l'aise,
Un beau soir, loin de tous fâcheux;
Mais le cœur se prend, quand on baise
Une main fine, un cou neigeux,
Sans refus par trop ombrageux.
Pourquoi leurs pudeurs endormies
M'ont-elles permis ces doux jeux?
C'est le secret des deux amies.

Avec la brune aux yeux de braise
Ou la blonde aux bras paresseux,
Je voudrais bien cueillir la fraise
Ou sabler le Cliquot mousseux.
De tous les moyens, quels sont ceux
— Sans compter ces rimes gémies —
Qui me rendraient aussi chanceux?
(l'est le secret des deux amies.

#### ENVOI

Princesses, mon cœur langoureux A fait beaucoup d'économies. Qui de vous veut d'un amoureux? C'est le secret des deux amies.

# L'ÉVENTAIL

Dans le chaud boudoir de dentelle, Je m'étais assis tout près d'elle; Et, seul, son éventail ancien Me cachait sa bouche qui tente, Fragile barrière irritante Entre mon désir et le sien.

Le satin aux branches légères, Où l'on avait peint des bergères Dans un paysage d'azur, Frais et souple comme une palme, M'envoyait, de son rythme calme, Un parfum enivrant et pur.

Elle s'en faisait un complice Pour exaspérer mon supplice, Et, lorsque je voulais oser, D'un geste vif de la coquette L'éventail, devenu baguette, Châtiait l'offre d'un baiser.

Toute ruse était inutile.
Cette bagatelle subtile
Tenait de l'aile et du rayon,
Et voltigeant à gauche, à droite,
Évitait ma main maladroite
A cette chasse au papillon.

Qui sait comment finit la lutte?
A quelle adorable minute
Palpita-t-il à coups plus lents?...
Mais ma tête est sur ton épaule;
L'éventail a changé de rôle
Et rafraîchit nos fronts brûlants.

### BILLET

Chérie, un excellent poète a dit un jour:

« Le meilleur du voyage est encor le retour. »

A coup sûr, j'ai passé de bien bonnes journées

Dans ce recoin perdu des vieilles Pyrénées.

Au petit trot léger d'un cheval béarnais,

J'ai couru ce beau val d'Ossau que tu connais;

J'ai revu les hameaux avec leurs toits d'ardoise,

Les grands monts verdoyants sous un ciel de turquoise,

Et le haut pic de Ger, au soleil tout roussi,

Regardant par-dessus l'épaule du Gourzi.

Tu sais que c'est charmant de trotter près du Gave

Qui bondit en chantant sur les pierres qu'il lave,

D'aspirer cet air pur et de jeter des sous

Aux enfants en haillons qui courent devant vous, Leurs sabots à la main, pieds nus, dans la poussière; Et tu l'aimes aussi, la source hospitalière D'où je viens, ayant bu la vie, et les poumons Endurcis pour l'hiver au fort soufse des monts. Oui! j'ai passé là-bas de très bons jours; mais l'heure Du départ, crois-le bien, fut pour moi la meilleure. Monts géants, gaves purs, beaux arbres, ciel d'été, En quittant tout cela, je n'ai rien regretté! Car là-bas, bien plus loin que les collines bleues, Tout là-bas, dans le Nord, à plus de deux cents lieues, Je savais que j'allais retrouver ton amour; Et, quand je suis monté, vois-tu, par un beau jour De septembre, aux fraîcheurs déjà presque automnales, Dans l'antique landau tout alourdi de malles, Et lorsque le cocher a fait claquer son fouet, Vers toi, mon cher amour, tout mon cœur refluait. Car j'allais te revoir; car le vent de la plaine D'avance m'apportait dans sa suave haleine Ton baiser du retour qui sera si joyeux, Et le grand ciel avait la couleur de tes yeux. Tout semblait me parler de toi dans la nature; Et, lorsque les chevaux de la vieille voiture Secouaient les harnais de cuir sur leurs garrots, Ta joie en m'espérant riait dans les grelots.

### L'ASILE DE NUIT

Poésie dite par M. Coquelin aîné, à l'occasion du centenaire de la Société philanthropique, le 9 mai 1889.

Un soir, — ce souvenir me donne le frisson, —
Un ami m'a conduit dans la triste maison
Qui recueille, à Paris, les femmes sans asile.
La porte est grande ouverte et l'accès est facile.
Disant un nom, montrant quelque papier qu'elle a,
Toute errante de nuit peut venir frapper là;
On l'interrogera seulement pour la forme.
Sa soupe est chaude; un lit est prêt pour qu'elle y dorme
L'hôtesse qui la fait asseoir au coin du feu,
Respectant son silence, attendra son aveu.

Car on veut ignorer, en lui rendant service, Si son nom est misère ou si son nom est vice, Et, dans ce lieu, devant tous les malheurs humains, On sait fermer les yeux autant 'qu'ouvrir les mains.

J'ai vu. J'ai pénétré dans la salle commune Où, muettes, le dos courbé par l'infortune, Leur morne front chargé de pensers absorbants, Les femmes attendaient, assises sur des bancs. Que de chagrins poignants, que d'angoisses profondes Torturent dans le cœur ces pauvres vagabondes, Dont plusieurs même, avec un doux geste honteux, Étreignent un petit enfant, quelquefois deux! On m'a dit ce qu'étaient ces pauvres délaissées : Ouvrières sans pain, domestiques chassées, Et les sfemmes qu'un jour le mari laisse llà, Et les vieilles que l'âge accable, et celles-là Dont la misère est triste entre les plus amères: Les victimes d'amour, hélas! les filles mères, Qui, songeant à l'enfant resté dans l'hôpital, Soutiennent de la main le sein qui leur fait mal. J'ai vu cela. J'ai vu ces pauvresses livides Manger la soupe avec des sifflements avides, Puis, lourdes de fatigue et d'un pas affaibli, Monter vers ce dortoir, tous les soirs si rempli.

Mon regard les suivait, et, pour leur nuit trop brève, Je n'ai pas souhaité l'illusion du rêve, — Au matin, leur malheur en eût été plus fort! — Mais un sommeil profond et semblable à la mort.

Car dormir, c'est l'instant de calme dans l'orage; Dormir, c'est le repos d'où renaît le courage, Ou c'est l'oubli, du moins, pour qui n'a plus d'espoir. Vous souffrirez demain, femmes, dormez, ce soir!

Oh! naguère, combien d'existences fatales
Erraient sur le pavé maudit des capitales,
Sans jamais s'arrêter un instant pour dormir!
Car la loi, cette loi dure à faire frémir,
Défend que sous le ciel de Dieu le pauvre dorme.
Triste femme égarée en ce Paris énorme,
Qui sors de l'hôpital, ton mal étant fini,
Et qui n'as pas d'argent pour sonner au garni,
Il est minuit. Va-t'en par le désert des rues!
Sous le gaz qui te suit de ses lumières crues,
Spectre rasant les murs et qui gémis tout bas,
Marche droit devant toi, marche en pressant le pas!
C'est l'hiver, et tes pleurs se glacent sur ta joue.
Marche dans le brouillard et marche dans la boue!
Marche jusqu'au soleil levant, jusqu'à demain,

Malheureuse! et surtout ne prends pas le chemin Qui mène aux ponts où l'eau, murmurant contre l'arche, T'offrirait son lit froid et mortel... Marche! marche!

Ce supplice n'est plus. L'errante qu'on poursuit Peut frapper désormais à l'Asile de nuit; Ce refuge est ouvert à la bête traquée, Et l'hospitalité, sans même être invoquée, L'attend là pour un jour, pour deux, pour trois, enfin Pour le temps de trouver du travail ou du pain.

Mais la misère est grande et Paris 'est immense;
Et, malgré bien des dons, cette œuvre qui commence
N'a qu'un pauvre logis, au faubourg, dans un coin,
Là-bas, et le malheur doit y venir de loin.
Abrégez son chemin, fondez un autre asile,
Heureux du monde, à qui le bien est si facile!
Donnez! Une maison nouvelle s'ouvrira.
Femme qui revenez, le soir, de l'Opéra,
Au bercement léger d'une bonne voiture,
Songez qu'à la même heure une autre créature
Ne peut aller trouver, la force lui manquant,
Tout au bout de Paris, le bois d'un lit de camp!
Songez, quand vous irez, tout émue et joyeuse,
Dans la petite chambre où tremble une veilleuse,

Réveiller d'un baiser votre enfant étonné, Que l'autre, dans ses bras porte son nouveau-né, Et que, se laissant choir sur un banc, par trop lasse, Jetant un œil navré sur l'omnibus qui passe, Elle ne peut gagner la maison du faubourg; Car la route est trop longue et l'enfant est trop lourd!

Oh! si chacun faisait tout ce qu'il pourrait faire!...

Un jour, sur ce vieux seuil connu de la misère, Une temme parut, de qui la pauvreté Semblait s'adresser là pour l'hospitalité; On allait faire entrer la visiteuse pâle, Quand celle-ci, tirant de dessous son vieux châle Des vêtements d'enfant arrangés avec soin, Dit:

« Mon petit est mort et n'en a plus besoin... Ce souvenir m'est cher, mais il est inutile; Partagez ces effets aux bébés de l'asile... Car mon ange aime mieux — mon cœur du moins le croit — Que d'autres aient bien chaud, pendant qu'il a si froid!»

Noble femme apportant le denier de la veuve, Mère qui te souviens d'autrui dans ton épreuve, Grande âme où la douleur exalte encor l'amour,
Sois bénie!... Et vous tous, riches, puissants du jour,
Vous qui pouvez donner, ô vous à qui s'adresse
Cet exemple de simple et sublime tendresse,
Au nom des pleurs émus que vous avez versés,
Ne faites pas moins qu'elle et vous ferez assez!

### AU JARDIN DU LUXEMBOURG

Cher et vieux Luxembourg! — C'est vers cinquante-six Que, dans les environs du palais Médicis, S'étaient logés mes bons parents, dans la pensée Que je serais ainsi tout proche du lycée Dont alors j'étais l'un des mauvais écoliers; Et le jardin royal, aux massifs réguliers, Aux vastes boulingrins de verdure qu'embrasse Le gracieux contour de sa double terrasse, M'accueillit bien souvent, externe paresseux. Parmi mes compagnons, j'étais déjà de ceux

Qui ne supportent pas la routine ordinaire Et font sécher des fleurs dans leur dictionnaire; Et, poète futur, quand les rayons derniers Du soleil s'éteignaient sous les noirs marronniers Et que je m'attardais, rêveur, au pied d'un arbre, Il me semblait parfois que les dames de marbre, Clotilde aux longs cheveux, Jeanne écoutant ses voix, Et la fière Stuart et la fine Valois, Me jetaient des regards et me faisaient des signes. Parfois encore, auprès de la maison des cygnes, Quand les bateaux d'enfants, inclinant leurs agrès, Fuyaient sur le bassin ridé par un vent frais, Pour moi ces bricks mignons et ces frégates naines Évoquaient l'Océan et les courses lointaines. Ah! depuis ce temps-là, j'ai revu bien souvent L'escadre en miniature enfuie au gré du vent, Et bien souvent revu les belles dames blanches, Dressant leurs sveltes corps sous l'épaisseur des branches; Mais je sais maintenant combien il est amer De chérir une femme et de tenter la mer, Et songe que c'était un grand enfantillage De désirer ainsi l'amour et le voyage! L'amour! ce fut aussi sous tes rameaux flottants, Jardin chéri, que j'ai tant souffert à vingt ans. T'en souviens-tu, vieux banc sur qui j'allais l'attendre,

La petite blondine au regard fin et tendre Par qui mon cœur naïf voulait se croire aimé? Quand je passe par là, dans certains jours de mai Où l'haleine des fleurs semble plus odorante, Je revis les bons jours de notre idylle errante. J'habitais en famille, elle avait un jaloux, Et souvent pour abris, vieux parc, ces rendez-vous, Où l'amour me brûlait de ses ardeurs premières, N'eurent que tes lilas et tes roses trémières. Je n'obtenais, toujours au moindre bruit craintif, Qu'une rapide étreinte et qu'un baiser furtif. Pour effleurer son front de ma bouche affolée, Il fallait profiter du tournant d'une allée Et reprendre aussitôt l'air distrait et flâneur Devant le vieux gardien avec sa croix d'honneur. Mais nous avions vingt ans et c'était une fête! Et cette éternité d'amour que le Prophète Promet aux vrais croyants au sein du paradis, Oui! je la donnerais toute, je vous le dis, Pour le moment si court, où, dans la Pépinière, Avec sa caressante et mignonne manière, Se serrant sur mon cœur, elle me demanda Ce long baiser que seul a vu la Velléda.

O parc royal, tu vis finir sa fantaisie,

Et lorsque la douleur m'apprit la poésie,

— Car on ne sent tout son bonheur qu'en le perdant, —
C'est toi qui fus encor mon premier confident!

Triste enfant de Paris, né loin de la nature,
C'est grâce à ton charmant asile de verdure
Que je l'ai devinée et que je la connais;
C'est par toi que, jeune homme à la chasse aux sonnets,
Qui passais sans les voir près des joueurs de paume,
J'ai su que l'oiseau chante et que la fleur embaume.
Et sous tes noirs rameaux je reviens aujourd'hui
Chercher la rime rare ou le mot juste enfui,
Et dans les volontés du rêve je m'enfonce
A l'heure où le couchant saigne sous le quinconce
Et quand, pour le départ, roule au loin le tambour.

Pour toutes ces raisons, je t'aime, ô Luxembourg!
Car ma jeunesse, hélas! depuis longtemps passée,
Sur ton sable a semé son cœur et sa pensée,
Et mes premiers baisers comme mes premiers vers
Ont pris leur libre essor sous tes vieux arbres verts.
A toi je suis lié par un secret arcane.
Et quand je reviendrai, vieillard traînant ma canne,
Par quelque doux matin d'un automne attiédi,
Sur tes bancs, au soleil, me chauffer à midi,
Promets-moi, vieux jardin, témoin de mon aurore,

Quelque déception que me réserve encore La volupté qui blase ou la gloire qui ment, Que, devant une amante au bras de son amant Ou devant un rêveur qui va lisant un livre, Le souvenir encor me rendra le cœur ivre De ce qui l'enivrait en son doux floréal, Et que je bénirai l'amour et l'idéal!

### A PETŒFI

Strophes dites par l'auteur parlant au nom des hôtes français de la Hongrie, le 12 août 1885, devant la statue de Petæfi, à Buda-Pest.

Comme en quittant la bonne et généreuse hôtesse Qui lui fit place au feu dans la froide saison, Un pauvre voyageur, pris soudain de tristesse, Baise au front longuement l'enfant de la maison;

Ainsi nous, les Français, hôtes de la Hongrie, Vers toi, des fleurs en main, nous sommes accourus, Soldat-poète, ô fils si cher à ta patrie, Qui pour elle chantas et pour elle mourus! Oh! brûler de génie et périr à la guerre, Se dresser en airain et mourir sans tombeau!... Mais je ne te plains pas et t'envie, ô mon frère! Nul sort plus que le tien n'est héroïque et beau.

A l'endroit où, le nombre écrasant ton courage, Tu mourus pour entrer dans l'immortalité, Aujourd'hui, j'en suis sûr, pousse un rosier sauvage, Poète de l'amour et de la liberté!

Un sauvage rosier où vit encor ton âme; Et, quand auprès de lui passent deux fiancés, Sa fleur, que l'amoureux donne à la jeune femme, Rend plus doux leurs serments et plus chauds leurs baisers

Et quand, par les beaux soirs, le rossignol s'y pose, Le rossignol, ce libre et pur chanteur ailé, Il est comme enivré du parfum de la rose Et chante éperdûment sous le ciel étoilé.

# POÈMES MAGYARS

D'APRÈS PETŒFI

1

### QUI ME COMPREND?

Qui me comprend? On les croit fous, Mes vers, faits de lumière et d'ombre. J'aime et l'on m'aime, et c'est bien doux; Je suis Magyar, et c'est bien sombre.

De tendres pleurs mouillent mes yeux Au souvenir de ma chérie; Et j'ai des sanglots furieux Pour les malheurs de la patrie.

POÉSIE. — III.

Sur mon sein, ma mie aux yeux clairs Met un bouquet de fleurs divines; Et l'amour du pays aux fers Me couronne le front d'épines.

Je vais, triste et joyeux, versant Sur ma lyre, à travers l'orage, Des fleurs et des gouttes de sang, Des larmes d'amour et de rage!

11

#### A ETELKA

Vois le Danube, ô bien-aimée, Étreignant cette île en son cours. Telle, en mon cœur, ô mes amours, Ta pure image est enfermée!

Vois, trempé dans le flot grondeur, Ce rameau vert qui se balance; Et laisse la verte espérance Se glisser de même en mon cœur! Ш

#### MA FEMME ET MON SABRE

C'est la nuit. Le pigeon se tient au bord du toit, Et là-haut, dans le ciel, brille une étoile amic. Ma charmante repose, en mes bras endormie... Dieu! si je l'embrassais, comme j'en ai le droit!

Je veux — oui! je le puis, — la tirer de son rêve, Voir s'ouvrir ses beaux yeux alanguis de sommeil, Et lui tenir tout bas ces propos du réveil Qu'interrompt le baiser, qu'une caresse achève.

Joie infinie! Amour incessamment accru!
Bonheur doux et brillant comme une perle claire!...
Mais mon vieux sabre, à qui cela semble déplaire,
De son coin nous regarde et prend un air bourru.

— Qu'as-tu donc, animal? Est-ce que tu me blâmes? Ne puis-je pas serrer ma mie entre mes bras? Camarade, ceci ne te regarde pas! Homme! tu n'entends rien aux affaires de femmes.

Ne la jalouse pas et calme-toi, mon vieux. Elle est, ainsi que toi, très brave, ma chérie. Que mon bras soit utile à la noble Hongrie, Bientôt, demain... Alors, tu la jugeras mieux.

Oui-da! tu n'aimes pas les femmes... Mais la nôtre, Lorsque retentira le cri de liberté, Nous bénissant, voudra te ceindre à mon côté, Et nous dira : « Soyez fidèles l'un à l'autre! »

LV

#### L'HIVER

Quel temps! Qu'a donc le vent pour siffler de la sorte? Le bassin du barbier danse devant la porte.

> Qu'on est bien, dans cet abri sûr, Près du poêle, à l'angle du mur!

L'artisan fend du bois au seuil de sa demeure; La bise geint plus fort que son marmot qui pleure.

> Qu'on est bien, dans cet abri sûr, Près du poèle, à l'angle du mur!

La sentinelle, ainsi qu'un homme qui s'irrite, A grands pas emportés va devant sa guérite.

> Qu'on est bien, dans cet abri sûr, Près du poêle, à l'angle du mur!

L'étameur slave passe au loin, dans la campagne, Et son nez est brûlant comme un piment d'Espagne.

> Qu'on est bien, dans cet abri sûr, Près du poêle, à l'angle du mur!

Et le Tzigane, hélas! La bise souffle et crie, Et lui claque des dents, sous sa tente pourrie.

> Qu'on est bien, dans cet abri sûr, Près du poêle, à l'angle du mur!

Quel temps! Qu'a donc le vent pour siffler de la sorte? Le bassin du barbier danse devant la porte. Qu'on est bien, dans cet abri sûr, Près du poêle, à l'angle du mur!

V

#### LA TERRE

Comment mourra la terre? A force de chaleurs, Ou bien par un hiver d'une rigueur trop forte? Hélas! non. Elle doit geler au froid des cœurs, Des cœurs qu'elle recouvre et de ceux qu'elle porte.

VΙ

LA FORGE

Mon cheval fauve est vite et sûr; Sa crinière ondoie et rutile. On dirait un astre, au ciel pur, Qui file. Maréchal, il lui faut, ce soir, Quatre fers tout neufs, et pour cause. Au grand galop, nous irons voir Ma rose.

Ta forge aux vieux murs embrasés, Ta forge, pleine d'étincelles, Est bien moins ardente que ses Prunelles.

Tu vois, rouge et brûlant, ce fer Fondre et s'amollir sur l'enclume. Tel mon cœur fond, quand son œil clair S'allume.

VII

SCÈNE DE TSARDA\*

Il est tard. La tsarda penche sur l'eau son mur, Mais ne peut s'y mirer, tant la rivière est sombre.

<sup>\*</sup> Taverne.

Le bac reste immobile, à la chaîne, dans l'ombre. Le monde se repose et le ciel est obscur.

Quel bruit dans la tsarda! Chants et cris à la ronde. Le cymbalum frissonne et retentit sans fin. « Eh! l'hôtesse! Fleur d'or! Apporte-nous du vin, Vieux comme mon aïeul et chaud comme ma blonde!

« Allons, Tsigane! Ici tout de suite, et dansons! Que la danse me brûle à son ardente flamme! Je veux perdre en sautant mon argent et mon âme. Donc, tu vas nous jouer tes plus folles chansons. »

Mais on frappe à la vitre. — « Holà! qu'on se dégrise! C'est un vacarme affreux. Mon maître veut dormir. » — « Qu'il aille au diable!... Et toi, Tsigane, fais frémir Ton archet, fallût-il te donner ma chemise! »

On frappe de nouveau. C'est un enfant. — « Pitié!... Un peu plus bas!... Ma mère est malade... ma mère! » On fait: « Chut! » au Tsigane, on boit le fond du verre, Et tous les gars s'en vont sur la pointe du pied.

#### VIII

#### CHANSON POPULAIRE

J'ai bu<sub>l</sub>deux flacons de vin vieux. Dans le village, au clair de lune, Je danse en diable furieux.

Un cruel souci m'importune. Gai, gai, Tsigane! Un air joyeux, Sous la fenêtre de ma brune.

La chère étoile, je l'aimais !... L'étoile file et l'amour vole. Elle aime un autre désormais.

Gai, Tsigane! Une chanson folle, Afin qu'elle ignore à jamais Que sa fausseté me désole.

1X

 $v \times u$ 

Le Ciel m'a dit: « Choisis ta mort; elle est prochaine. » J'ai répondu : « Seigneur... En automne, un jour pur, Devant les arbres d'or frissonnant dans l'azur... Et qu'un oiseau tardif chante encor dans un chêne!

« Ainsi que la nature à l'arrière-saison, Oh! que je sente, avant qu'elle ne me saisisse, Venir tout doucement la mort, et que je puisse Chanter, comme l'oiseau, ma suprème chanson.

« Puis, quand sera venu le moment de me taire, Approche alors, et clos mes lèvres d'un baiser, Tendre et cher cœur sur qui j'ai pu me reposer, Mon adorée, ô la plus belle sur la terre!

« Mais non! non!... Ce n'est pas, Seigneur, mon dernier vœu. Un beau jour de printemps, de guerre et de furie, Avec des fleurs de sang émaillant la prairie; C'est la mort que tu dois m'accorder, ô mon Dieu!

« La mort le sabre au poing! Oui! la mort violente. Quand le clairon se mêle au chant du rossigno!, Que mon âme, en avril, prenne son libre vol, Que de mon cœur jaillisse une rose sanglante!

« Et, lorsque mon cheval à bas m'aura jeté, Oh! viens et ferme alors ma bouche avec ta bouche, Toi que j'aimai toujours d'amour âpre et farouche, Chaste fille du Ciel, sublime Liberté! »

### L'AMIRAL COURBET

Strophes dites par M. Paul Mounet, de l'Odéon, à l'assemblée générale de la Société centrale de sauvetage des Naufragés, le 12 mai 1886.

Quinze ans avaient passé depuis l'époque sombre,
O France, où ton effort succombant sous le nombre,
L'honneur seul avait survécu!
Et, depuis les jours noirs de l'effroyable épreuve,
Tes soldats n'avaient plus qu'une bannière neuve,
Le triste drapeau du vaincu;

Et, quand un régiment passait, musique en tête, Avec son étendard datant de la défaite, Nous nous rappelions nos revers, Et nos chers vieux drapeaux, si criblés par les balles, Que, lorsque les gonflait le vent par intervalles, On voyait l'azur au travers.

Et nous disions: « Drapeaux d'hier, drapeaux sans joie!
Qu'il vienne donc enfin, le Chef qui vous déploie
En plein soleil, sous le ciel bleu;
Et, commandant d'escadre ou général d'armée,
Qu'il vous donne, parmi la poudre et la fumée,
Le noble baptême du feu! »

Il vint. Après quinze ans de deuil et de nuit noire, Il nous fit tressaillir, encore, au mot: « Victoire! » Courbet, grand et vénéré nom! Il vint. Il apparut et disparut trop vite; Et sa gloire brilla pour s'éteindre, subite, Ainsi que l'éclair d'un canon.

Ce qu'il fut? Un marin; — un marin, c'est-à-dire
L'homme qui n'est heureux qu'en mer, sur le navire
Qui peut devenir son tombeau;
L'homme qui, pour servir son pays, sacrifie
Et risque, chaque jour, à chaque instant, sa vie...
Un marin! — Et rien n'est plus beau!

Il eut ces deux amours: la patrie et l'espace.
Certe! il est grand. Partout où son escadre passe,
C'est pour l'honneur du pavillon;
Partout où l'ont porté la voile et la machine,
Il laisse, le marin fameux des mers de Chine,
De la gloire dans son sillon.

Mais il meurt... Tu n'es pas heureuse, ô pauvre France!
Après Chanzy, Courbet! Deux fois, ton espérance
Se perd dans un lugubre deuil.
Tu suis des yeux, là-bas, ton héros qui navigue...
Il est mort au devoir, il est mort de fatigue;
Le Bayard rapporte un cercueil!

Battez aux champs pour lui, tambours couverts de voiles Car, quand il conduisait, la nuit, sous les étoiles,
Ses cuirassés de premier rang,
Son rêve, j'en suis sûr, était bien autre chose
Que couler une jonque ou que bloquer Formose;
Son espoir était bien plus grand.

O Courbet! âme pure et de vertus nourrie, Français qui sur les mers fis flotter ta patrie, Gardien du drapeau relevé, N'est-ce pas, Amiral vainqueur, grand chef austère, Que tu te préparais pour la meilleure guerre Et pour le bon combat rêvé?

Nous le comprenons bien en te rendant hommage!

Nous faisons parmi nous triompher ton image

Dans l'indestructible métal;

Nous te plaçons parmi les hommes les plus rares...

Pourquoi n'avoir, hélas! que quelques noms barbares

A graver sur ton piédestal?

Ah! quand se dressera ta figure guerrière,

Telle qu'on la voyait sur le gaillard d'arrière,

Debout dans le grand vent amer,

Sans rhétorique creuse et longtemps débattue,

Écrivons simplement ces mots sous ta statue:

« Il aima la France et la mer. »

Avril 1886.

## L'ÉTOILE DES BERGERS

Quand, dans la froide nuit, au ciel, Dont les champs infinis s'azurent, Passa l'étoile de Noël, De pauvres bergers l'aperçurent.

Laissant là chèvres et moutons, Prenant crosses et sacs de toile, Ils dirent aussitôt: « Partons! » Et suivirent l'errante étoile. Les autres, amis du repos, Les prudents et les économes, Rirent, en gardant leurs troupeaux, De la démence de ces hommes.

Quand ils revinrent, étonnés, Contant comme un fait véritable Que l'astre les avait menés Voir un enfant dans une étable,

Des voleurs avaient, à ces fous, Pendant leur absence funeste, Pris bien des brebis, et les loups Dévoraient déjà tout le reste;

Et l'on se moqua beaucoup d'eux. Garder son bien, voilà l'utile, Pourquoi donc courir, hasardeux, Après une étoile qui file?

Mais souffrir et n'avoir plus rien Contentait ces humbles apôtres : Le peu qui leur resta de bien, Ce fut pour le donner aux autres. Fidèles au divin signal Qu'ils avaient suivi sans rien dire, Ils rendaient le bien pour le mal Et pour une insulte, un sourire.

La nuit, près du fleuve, en secret, Ils chantaient en chœur sous les saules, Et quand un agneau s'égarait, Le rapportaient sur leurs épaules.

Bons, ils pardonnaient au méchant, Et, par un merveilleux mystère, Régénéraient, en la touchant, La courtisanc ou l'adultère.

Et les autres bergers, pleins d'or, Dont l'avarice méprisable Creusait, pour y mettre un trésor, Des trous dans la chaleur du sable,

Avaient des haines d'envieux Pour ces pauvres de haute mine, Qui gardaient au fond de leurs yeux Un peu de l'étoile divine. П

Comme dans le mythe chrétien Dont ce temps mauvais n'est plus digne, L'astre du beau, l'astre du bien, Passe parfois et nous fait signe.

Qui le suit est déshérité De tout ce que le monde envie. Idéal d'art ou de bonté, Il faut en souffrir pour la vie;

Gravir les chemins durs et droits; Fuir les jougs que met sur nos nuques Ou la morale des bourgeois Ou la critique des eunuques;

Jeter ses perles aux pourceaux ; Être toujours, sans qu'on s'irrite, Traité d'insensé par les sots, Traité d'impur par l'hypocrite; Voir triompher autour de soi Le laid, l'imbécile et l'injuste; — Et sentir plus ferme sa foi Et sa volonté plus robuste...

Artiste, d'un rêve obsédé, Ou pauvre homme à la chair fragile, Va! par une étoile guidé, Comme un berger de l'Évangile.

Va! sourd à l'intérêt vénal, Va! loin des faux dieux qu'on encense, Vers le Bethléem idéal, Vers la beauté, vers l'innocence.

Et si quelque gouffre effrayant, Que ton imprudence te voile, T'engloutit, meurs en souriant, Les yeux fixés sur ton étoile!

# ARRIÈRE-SAISON



### RUINES DU CŒUR

Mon cœur était jadis comme un palais romain, Tout construit de granits choisis, de marbres rares. Bientôt les passions, comme un flot de barbares, L'envahirent, la hache ou la torche à la main.

Ce fut une ruine alors. Nul bruit humain. Vipères et hiboux. Terrains de fleurs avares. Partout gisaient, brisés, porphyres et carrares; Et les ronces avaient effacé le chemin. Je suis resté longtemps, seul, devant mon désastre. Des midis sans soleil, des minuits sans un astre, Passèrent, et j'ai, là, vécu d'horribles jours;

Mais tu parus enfin, blanche, dans la lumière, Et, bravement, afin de loger nos amours, Des débris du palais j'ai bâti ma chaumière.

### L'AVEU

Tu n'as pas toujours été sage, Toi dont le cœur bat sur mon bras. Pour plus d'un amant de passage, Tu souris et tu soupiras.

D'une voix honteuse et farouche Tu me l'as dit, par un soir bleu; Mais ma bouche a fermé ta bouche Que purifiait ton aveu. J'avais prévu ta confidence, J'avais deviné ton roman, Fille du peuple sans prudence Et qui n'avais plus de maman.

En Mai, sous le maigre feuillage, Chantaient les moineaux de faubourgs. N'est-ce pas? le vague ennui, l'âge?... Je connais ces tristes amours.

Mais le cœur sur qui tu te serres, Ayant souffert, sait excuser; Et je vois dans tes yeux sincères Que j'ai ton vrai premier baiser.

De nous deux, c'est toi la meilleure, Puisque tu sais aimer le mieux; Regarde, mon enfant, je pleure, Moi si blasé, moi déjà vieux!

Par la tendre et simple manière Dont tu m'avouas ton passé, Je te dois ma larme dernière, Et par elle, il est effacé.

# PRINTEMPS PERDUS

Hélas! pourquoi si tard t'ai-je donc rencontrée,
Rose de mon automne, ô mignonne adorée?
Pourquoi, pourquoi si tard ?... Je songe bien souvent
Que jadis, moi, jeune homme, et toi, petite enfant,
Nous étions des voisins, et que, sans nous connaître,
Moi mûr trop tôt, et toi venant presque de naître,
Nous habitions tous deux dans ce coin de Paris
Où, maintenant, ayant déjà des cheveux gris,
Vieux garçon tout surpris de ma bonne fortune,
Le long des boulevards déserts, les soirs de lune,
Je vais en te serrant le bras, silencieux,
Et m'arrête parfois pour te baiser les yeux.

C'est ainsi, cependant, ô ma chère petite! Le logis où, depuis plus de quinze ans, j'habite, Est près de la maison dans laquelle, jadis, Pauvre et naïve enfant du peuple, tu grandis. Toi, qui, par la chaleur de tes lèvres si douces, As fait sur mon vieux cœur fleurir de jeunes pousses, — Tel au soleil d'Octobre un arbre faubourien, — Près de moi, tu vivais; — et je n'en savais rien!... Dire que j'ai souvent mené ma flânerie, Par les soirs de printemps bons pour la rêverie, Dans la paisible rue aux jardins odorants Où tu m'as confié que logeaient tes parents; Et que cette gamine aux pieds fins, droite et maigre, Qui sautait à la corde, en criant : « Du vinaigre! » Et qui s'interrompait avec un peu d'humeur Pour laisser le passage au distrait promeneur, C'était peut-être toi vers ta dixième année, Toi que j'ai cent fois vue et jamais devinée!... La cruelle pensée!... Et dire que plus tard, Dans ce même quartier, sur ce long boulevard, Où, par les nuits de Juin, par les nuits étoilées, Le petit monde prend le frais sous les allées, Nous nous sommes croisés, sans doute, plus d'un soir, Moi, rêveur absorbé qui regardais sans voir, Toi, fille de seize ans, mise en apprentissage,

Qui rentrais à la hâte et voulais rester sage; Et dire que jamais, alors, nos yeux n'ont lui, Moi, m'écriant : « C'est elle! » et toi, disant : « C'est lui!... »

Telle est la vie. On marche, on va, — quelle injustice! — Sans qu'un seul battement de cœur vous avertisse Du bonheur qu'on coudoie et qu'on laisse passer. Mais le hasard n'a pas voulu nous fiancer, Et nous avons tous deux, dans l'exil, dans l'absence, Perdu, moi, ma jeunesse, et toi, ton innocence. Lorsque enfin sur mon sein ton front s'est reposé, Le sort t'avait meurtrie et j'étais bien blasé, Et je t'ouvris mes bras, ô ma simple maîtresse, Comme un port en ruine à la barque en détresse! Ah! certes, notre amour automnal nous est cher. Tout ce que notre vie a d'impur et d'amer, Nous l'oublions. La paix heureuse est dans notre àme. Jamais tu ne sauras assez, ò chère femme, Qui parfumes mon cœur d'un dernier sentiment, Combien je me sens bon, combien tendre et clément, Quand je t'ai près de moi, douce, triste et jolie! Mais il est, vois-tu bien, plein de mélancolie, Le souvenir, qu'en vain je cherche à réprimer, De ces printemps perdus à ne pas nous aimer.

### MINUTE SENTIMENTALE

Amour plus que beauté me touche, O ma mignonne, et j'aime mieux, Bien mieux, ton regard que tes yeux, Et ton sourire que ta bouche!

Pour tout le monde, c'est certain, Ta bouche est enfantine et ronde, Et tes yeux sont, pour tout le monde, Bleus comme le ciel du matin. Mais pour moi seul, tu me le jures, Brilla ce regard attendri; Pour moi, pour moi seul, ont souri Si doucement ces lèvres pures!

Avant de m'avoir pour amant, A d'autres tu semblais jolie; Mais par moi tu fus embellie De la beauté d'un sentiment.

### SON CHARME

Au premier regard, elle plait, Ma fine blonde au teint de rousse; Mais, seul, je sais combien elle est Silencieuse, tendre et douce.

L'air anglais et mise avec goût, La taille svelte et gracieuse, Elle est exquise, mais surtout Tendre, douce et silencieuse. Ses yeux clairs sont de purs émaux, Et mon désir s'y laissa prendre; Mais son vrai charme est dans ces mots : Douce, silencieuse et tendre.

### TACHES DE SON

Sur ta peau si tendre et si lisse, Dont ma bouche sait la douceur, Le soleil d'été, par malice, A mis des taches de rousseur.

C'est tous les ans la même chose; Et l'on dirait qu'il veut laisser Sur ton radieux teint de rose Une trace de son baiser. Mais j'aime tout de ce que j'aime; Et ton front, si frais et si doux, M'attire davantage même Constellé de quelques points roux.

Quand à mes lèvres tu le portes D'un geste amoureux, je crois voir La neige d'or des feuilles mortes Sur le ciel vermeil d'un beau soir.

### CRÉPUSCULE

Ainsi qu'un malheureux, le corps frileux et gourd, Tàche de se chauffer en soufflant sur des braises, L'amer couchant d'Octobre, au lointain du faubourg, A fait flamboyer ses fournaises.

Dans les squelettes noirs des arbres nus et droits, Le vent du soir, tout bas, parle d'une voix rauque; Un archipel d'îlots couleur de feu, mais froids, Nage dans la paix du ciel glauque. Combien de fois déjà par des soirs tout pareils, Où l'esprit sur lui-même en souffrant se replie, L'adieu rouge et glacé des suprêmes soleils M'a versé sa mélancolie!

Combien de fois ce vent aux sinistres soupirs, Dont le gémissement se glisse sous les portes, A fait devant mes yeux tourner mes souvenirs Dans la valse des feuilles mortes!

Automne nostalgique, automne évocateur, Qu'ils me font mal, tes ciels, qu'un dernier rayon moire, Tes purs et tristes ciels, froids comme la douleur, Et profonds comme la mémoire!

### LE BAISER

Je ne fus heureux — pas souvent — Que par le baiser, je l'avoue. J'aimais les lèvres sur ma joue, Quand j'étais un petit enfant.

Le baiser seulement me touche; Ma jeunesse et mon âge mûr L'ont cherché, libertin ou pur, Et l'on me baisa sur la bouche. Aucuns fils ne me survivront; La saison d'amour est finie. A l'heure de mon agonie, Qui me baisera sur le front?

## FLUX ET REFLUX

Ĭ

La nuit tombe et la mer descend. Ma chère àme, allons sur la grève, Auprès du flot retentissant!

Le doute m'assaille sans trêve. M'aimes-tu vraiment? J'ai rêvé Que ta tendresse serait brève. Écoute le râle étouffé Du flot lointain! L'Angélus tinte Tristement son dernier Avé.

Mon âme est par l'angoisse atteinte; Je tiens, comme pour un départ, Ta main, froide malgré l'étreinte.

La falaise est dans le brouillard; Le vent humide nous pénètre. Entends ce goëland criard!

Pour bien d'autres, ton cœur fut traître; Ton passé n'est point innocent. Tu vas m'abandonner peut-être!

La nuit tombe et la mer descend.

11

Le jour grandit et la mer monte, Allons courir sur les galets! Comme le ciel est pur! Sois prompte. Plus d'un bateau plein de filets S'en va, le long du quai qu'il frôle, Vers les horizons violets.

Serre-toi contre mon épaule, Et, le cœur joyeux, allons voir La vague écumer sur le môle!

Que j'étais injuste, hier soir; Je doutais de toi, ma chère âme! Ce bleu matin me rend l'espoir.

Ton passé cruel, pauvre femme, Nos larmes d'amour l'ont lavé, Comme est ce rocher par la lame.

Vois! Le bon soleil s'est levé. Aimons-nous sans crainte et sans honte, Notre bonheur est retrouvé!

Le jour grandit et la mer monte.





Le sem de François : amenç

ravé par Boutelié

# TOAST CHAMPETRE

Le des uner 'Un est servi dans e jardin Zous la tonnelle basse auprès du jeu de boules

### TOAST CHAMPÈTRE

Mai, qu'avait jusqu'alors désolé le vent aigre,
Mai, frileux sous les fleurs, en habit de vinaigre,
S'était enfui. Joyeux, dans le ciel enchanté,
Le chaud soleil de Juin proclamait : « C'est l'été! »
Celle qui connaît bien mon sentiment pour elle
Choisit sa robe claire et sa plus fraîche ombrelle;
Et, pour le beau pays de forêts et d'étangs
Qui cache nos amours depuis quelques printemps,
De grand matin, heureux de vivre, nous partîmes.
Les poiriers du chemin sont nos amis intimes.

Quand, dans la carriole au vieux cheval boiteux,
Nous passons, les rameaux murmurent : « Ce sont eux!
Et, grise de plein air et de grand paysage,
Ma mignonne leur prend des feuilles au passage.
Rien n'a changé. Voici l'auberge! Sur le seuil,
Le vieux chien du logis vient pour nous faire accueil;
Notre chambre est la même. En ouvrant la fenêtre,
La même saine odeur de forêt nous pénètre.
Voici le pied tronqué de l'orme qu'on scia;
En face, dans le parc, le même acacia
Répand, comme jadis, son odeur printanière.
J'entends le loriot comme la fois dernière,
Et songe : « Le bonheur qui se peut retenir
Est tout dans l'habitude et dans le souvenir. »

Cependant, ma petite amie, — oh! comment dire Le charme tendre et fin de son joli sourire? — Bien contente, elle aussi, dans ce coin retrouvé, A ri, comme autrefois, du portrait mal gravé Du pauvre Monsieur Thiers en toupet ridieule; Elle a mis son chapeau fleuri sur la pendule, Oté ses gants de Suède, et puis, ayant pensé, Tout à coup, qu'on ne s'est pas encore embrassé, Elle s'approche, avec son air sainte-n'y-touche, Et pose lentement sa bouche sur ma bouche. Quelle minute!...

Un cri nous appelle soudain:
Le déjeuner! On est servi dans le jardin,
Sous la tonnelle basse, auprès du jeu de boules.
On court se mettre à table en effarant les poules.
Victoire encor! Rien n'a changé! Tout est pareil!
Voici le gai vin blanc qu'il faut boire au soleil
Et dont la courte ivresse en rires se dissipe,
Le lourd couvert d'étain et de terre de pipe,
Dont un joyeux rayon fait vibrer les couleurs,
Et des cerneaux tout frais dans une assiette à fleurs.

... Puisqu'après ce repas nous faisons une pause
Et que mon verre est plein, effeuilles-y la rose,
Ma chère, que tu fais tourner entre tes doigts;
Car je veux boire au nid de nos amours! Je bois
Au clocher du village, orné d'un coq de fonte,
Qui, depuis cinq printemps, — à mon âge, on les compte, —
Le long des jeunes blés, pleins d'oiseaux et de chants,
Nous a vus tant de fois faire un bouquet des champs!
Je bois aux toits moussus, où, comme nous fidèles,
Reviennent, chaque été, les bonnes hirondelles!
Je bois aux verts fourrés de ronce et de genèt,
Où l'écho semble aimer ta voix qu'il reconnaît!

Je bois aux vieux témoins de nos gaîtés champètres,
Aux fleurs dans les grands prés, aux fraises sous les hêtr
A la forêt où chante au lointain le coucou,
Aux sentiers dans lesquels, te baisant sur le cou,
Je t'étreins brusquement pour te dire : « Je t'aime! »
Enfin, je bois au cher pays, toujours le même,
Où, depuis ce matin, nous sommes de retour,
Chère, et qui n'a pas plus changé que notre amour!

#### RETOUR

Viens! Je t'aime! Rentrons. La promenade est faite. La claire nuit de Juin vient d'allumer ses feux; Le clocher du gros bourg où nous logeons tous deux, Se rapproche, et la lune en argente le faîte.

Regagnons lentement l'auberge, où l'on apprête La chambre et le grand lit aux draps frais. Je te veux! Et, pour qu'en cheminant je baise tes cheveux, Sur mon épaule heureuse abandonne ta tête. Mets un de tes chers bras au cou de ton ami; Traversons, enlacés, le village endormi; Et, comme nous voulons, dans la campagne verte,

Dès l'aurore, demain, reprendre notre vol, Nous laisserons, ce soir, la fenêtre entr'ouverte, Pour être réveillés au chant du rossignol!

## RÈVE FLEURI

Ma chère, tu cueillais, en riant aux échos, Des gerbes de bleuets et de coquelicots. O journée en plein air, adorable et trop brève!... Et, dans le large lit d'auberge où j'ai dormi, En sentant, près du mien, battre ton cœur ami, Pendant toute la nuit, j'ai vu des fleurs en rêve.

### CONFIANCE

Souvent, libertin lassé de mon rôle, J'ai feint un amour à peine éprouvé. Mais tu m'as guéri, mais je suis sauvé, Depuis que je dors sur ta jeune épaule.

C'est un sentiment si frais et si pur, C'est comme une fleur dans mon âme éclose, Lorsque, tendrement, ma tête repose Sur ton humble cœur, dont je suis bien sûr. Je vieillis, j'ai fait deux tiers du voyage. Mais si, quelquefois, j'en suis attristé, Cela passe vite, ainsi qu'en été Glisse sur les champs l'ombre d'un nuage;

Car j'ai mon bonheur sincère et permis, Car je suis certain, ô chère maîtresse, Que bientôt, hélas! quand fuira l'ivresse, Nous serons encor de bons vieux amis...

Et c'est pour jamais! Et, chauds et fidèles, Mes derniers désirs vont vers ton amour, Comme, dans le ciel d'un dernier beau jour, S'attarde et tournoie un vol d'hirondelles.

### LE BON LENDEMAIN

J'ai, de façon presque incongrue, Bâillé dans le monde, hier soir... Ma petite amie, allons voir Les humbles passants dans la rue.

Le musc est un affreux parfum; On m'a dit trop de platitudes... Dans le faubourg aux odeurs rudes, Écoutons les gens du commun. J'ai vu des messieurs pleins de morgue Et des dames raides d'empois... Vois donc, sur les chevaux de bois, Tourner le peuple au son de l'orgue!

J'ai fait un diner trop truffé, Qu'encore aujourd'hui je digère... Vivent nos dinettes, ma chère, Où je bois, assis, mon café!

Un bas-bleu, sorte de girafe, M'accabla de pédants discours... Écris-moi souvent, mes amours, J'aime tes fautes d'orthographe!

Quand j'ai pu m'enfuir, plein de thé, Il était une heure et demie... Couchons-nous, ma petite amie, Comme les oiseaux en été.

Là-bas, une coquette obèse Croit que j'aspire à ses faveurs... Ma svelte blonde aux yeux rêveurs, Donne ta bouche qu'on la baise!

# ACCIDENT D'HIVER

Il fait froid. Rentrons vite. Il fait froid. Les gamins Achètent des marrons pour se chauffer les mains Et courent, en frappant des pieds, comme en colère. Dans le ciel bleu d'acier, un ciel de nuit polaire, Le dur scintillement des étoiles s'accroît. Les ruisseaux sont gelés. Rentrons vite. Il fait froid. Tu me serres le bras bien fort, pauvre petite; Je te sens frissonner. Il fait froid. Rentrons vite, Et montons l'escalier quatre à quatre... Grand Dieu! Dans la chambre, on u'a rien préparé pour le feu.

Nous grelottons. J'allume une triste bougie; Au bord du canapé, blême, sans énergie, Gardant voile, fourrure et manchon, tu t'assieds. Comme il fait froid! Je pousse un coussin à tes pieds Et j'y tombe à genoux, sans quitter ma pelisse. C'est si drôle, que tu souris avec malice. Voilà des amoureux qui ne sont pas fringants! Nous nous prenons les mains, mais sans ôter nos gants, Et nous partons d'un grand éclat de rire, ensemble... Oui! mais je deviens fou, quand tu ris. Il me semble Qu'il fait meilleur. Glissant mes mains sous ton manteau, Je te serre en mes bras comme dans un étau. Je me réchauffe là. Tant pis pour ta toilette! Levant du bout du nez le bord de ta voilette, Je te donne un baiser, et me sens — que c'est doux! — Au travers de ta jupe étreint par tes genoux. Elle tiédit enfin, ta bouche jeune et pure; Mes lèvres vont chercher ton cou dans la fourrure; Contre mon cœur, ton cœur ému fait un sursaut; Tu pousses un soupir... Dis donc, comme il fait chaud!

### DERNIÈRE FLAMME

Oui! j'ai changé souvent de maîtresse et d'amours, Mais, chaque fois, j'ai cru que c'était pour toujours, Et jusqu'à l'âge mûr j'ai connu la misère De me duper moi-même, en me croyant sincère. Ah! dans cette heure exquise où le désir naissant Et les parfums d'Avril troublent l'adolescent, Heureux, heureux celui qui résout le problème De n'aimer qu'une fois, d'aimer toujours la même! Il ne connaîtra pas, celui-là, le frisson Qui — lorsque vient l'amour de l'arrière-saison,

Sentiment moins ardent, sensation moins vive, — Soudain glace le cœur et fait douter qu'il vive... C'est mon ancien regret, chère âme, et tu le sais, Car bonheurs et chagrins de mes amours passés Sont devenus des vers et j'en ai fait mon livre, Misérable rêveur qui me regarde vivre! Lorsque tu m'as choisi, tu savais bien, hélas! Que ton bras s'appuyait sur un bras déjà las. Quand, fixant sur mes yeux tes yeux d'esclave heureuse, Tu me tendais la fleur de ta bouche amoureuse : « Laisse-moi seulement t'aimer! » me disais-tu, Et, j'en conviens, souvent mon cœur n'a pas battu, Malgré tous mes baisers sur ton front incrédule. Non! il ne battait point, — pareil à la pendule Dont on a pour toujours arrêté le ressort, Dans la chambre funèbre où quelque prince est mort. Que j'ai souffert alors de ne pouvoir te rendre Qu'un goût sentimental, qu'un peu d'amitié tendre; Mais j'ai voulu t'aimer, parce que tu m'aimais! Aujourd'hui, chère enfant, viens dans mes bras et mets, Mets ton front sur mon cœur... Tu l'entends?... Il palpite!... Lentement, lentement, mais chaque jour plus vite, Ainsi qu'un voyageur par l'espoir soutenu, Le lointain exilé, l'absent est revenu. Mon Octobre frileux donne sa chrysantème.

Ton charme et ta constance ont triomphé. Je t'aime !...

Mon enfant, serre-moi bien fort entre tes bras

Et jure, oh! jure-moi que tu l'entretiendras,

La flamme que ta jeune haleine a fait renaître!

Car c'est mon seul bonheur, ma seule raison d'être;

Par elle seulement je suis poète encor.

Gardons, ô mon enfant, ce suprême trésor!

Veillons, ô ma plus chère et dernière maîtresse,

Sur ce foyer d'amour qu'alluma ta tendresse,

Comme un mineur perdu protège avec sa main

Le flambeau qui lui fait retrouver son chemin!

### L'INCORRIGIBLE

Lorsque, vaincu d'un seul regard, je t'ai suivie, Plus d'un m'a dit : — « Encore ? A quarante ans passés! » Soit. J'ai des cheveux gris aux tempes, je le sais; Mais ma soif de tendresse est loin d'être assouvie.

Celui-là qui me blàme, au fond du cœur m'envie. Non! je n'ai pas assez vécu, souffert assez, Et je vaux mieux que vous, jeunes vieillards glacés, Et l'amour est la grande affaire de la vie! Non! je ne deviendrai jamais pareil à vous, Dont quelques chaudes nuits font de calmes époux, Et qui n'aimez qu'un temps, comme on jette sa gourme.

Regardons-les passer, ma mie, et plaignons-les, Ces couples sans désirs, qui traînent leurs boulets, Ainsi que des forçats sous le bâton du chiourme!

# DÉSIR DE GLOIRE

J'ai vu des hardes surannées Dans la boutique d'un fripier; Telle sera, dans peu d'années, Ma pauvre gloire de papier.

On me lit. Soit. J'en ai des preuves : On réimprime encor mes vers. J'apprends, par les paquets d'épreuves, Que mes lauriers sont toujours verts. Mais, hélas! tout passe et tout lasse; Les meilleurs et les plus fameux A d'autres ont cédé la place, Et l'on m'oubliera tout comme eux.

Tout bruit est vain et se dissipe, Et fût-on, comme Béranger, Reproduit en tête de pipe, La Mode est femme et veut changer.

Songe au passé, deviens modeste, O poète! et de tant d'efforts, De tant d'œuvres, vois ce qui reste : Des ruines! des arbres morts!

Parfois, pourtant, la branche sèche A l'air de reverdir un peu; Sur le mur ouvert d'une brèche Grimpe un liseron rose et bleu,

Et quelques vers, une élégie, Un sonnet, sauvés de l'oubli, Dans l'herbier de l'Anthologie Conservent leur charme pâli. Oh! si par bonheur doit survivre Un humble poème de moi, Qu'il soit donc choisi dans ce livre, Que j'ai, mignonne, écrit pour toi!

Vétéran n'ayant plus mon grade, Poète oublié, triste et vieux, Je serai mort, ma camarade, Et tu m'auras fermé les yeux.

Tu te rappelleras, ma chère, Mes jours de la fin si peu gais, Et ma gloire si mensongère, Quand tu passeras sur les quais

Et verras mes recueils intimes, Jadis célébrés si souvent, Qui, dans la boîte à dix centimes, Seront feuilletés par le vent.

Mais qu'une enfant du voisinage Qui te confiera ses amours, — Car pour ces choses, malgré l'âge, Tu seras clémente toujours,— Ranimant en toi, pauvre vieille, Le feu sous la cendre endormi, Murmure, un jour, à ton oreille, Un poème de ton ami,

Les seuls vers de lui qu'on connaisse, Les seuls dont la tendre langueur Émeuve encore la jeunesse Et trouve un écho dans son cœur;

Alors, joyeuse et rassurée, Tu me trouveras bien heureux Que ma chanson soit murmurée Par les lèvres des amoureux.

Ces vers, dont on garde mémoire, Seront deux fois récompensés, S'ils défendent un peu ma gloire, Eux qui m'ont valu tes baisers.

Des larmes mouillant tes lunettes, Tu te souviendras qu'autrefois, Accompagné par les fauvettes, Je te les disais dans les bois. Caressant, de ta main légère, Mon front posé sur tes genoux, Combien tu me savais sincère! Combien mes chants te semblaient doux!

Oh! qu'à son tour, la Renommée Continue à les juger tels, Et que, pour t'avoir tant aimée, Je laisse des vers immortels!



# FEUILLES VOLANTES

(1874)



### LA SYMPHONIE DE L'ATTENTE

#### INTRODUCTION

Avant d'écouter la musique, Lecteur, rappelons-nous le temps Où nous avions de nos vingt ans L'adorable ivresse physique.

Rajeunissons; souvenons-nous De la première amour conquise; Et nous revivrons l'heure exquise Qui précède le rendez-vous. Le feu brûle; c'est en Décembre. On s'est assis, las de langueur, Écoutant palpiter son cœur Dans le calme ému de la chambre.

On est là, tenant dans sa main Cette lettre qu'elle a touchée Pour y mettre une fleur séchée, Avec ces deux mots : « A demain. »

La lampe, au reflet pur et tendre, Le thé prêt sur le guéridon, Et surtout — madame, pardon! — Le lit voilé, tout semble attendre.

L'espoir charmant, le doute affreux,
Tour à tour vous donnent la fièvre.
On a soif; on se mord la lèvre.
— Oh! qu'on souffre et qu'on est heureux!

Eh bien, de cette heure bénie, Je voudrais, dans ces quelques vers, Noter les mouvements divers Ainsi qu'en une symphonie; Et dire, en style musical, Les sensations de l'attente, Du premier soupir de l'andante Au premier baiser du final.

#### ALLEGRO AGITATO

Dix heures bientôt. Qui donc la retarde? C'est apparemment, à l'heure qu'il est, Que dans son miroir elle se regarde, En mettant ses gants ou son braeelet.

Jamais une femme à sortir n'est prète; C'est un tas de riens mis dans le manchon, C'est un dernier mot dit à la soubrette. Et j'aurais grand tort d'avoir un soupçon.

Elle a bien promis de venir, et même Son dernier billet répète : « A ee soir! » Tout est bien. Voici le parfum qu'elle aime A mettre, en partant, sur son fin mouchoir. Pâlie, ayant eu froid dans la voiture, Elle va paraître en manteau d'hiver Dégageant sa fine odeur de fourrure, Et viendra s'asseoir près du foyer clair.

A genoux, devant ses regards d'étoile, Je prendrai ses mains, où court un frisson, Et son souffle ayant gelé sur son voile, Mon baiser fera fondre ce glaçon.

Puis, ayant quitté pelisse et voilette, Elle s'en ira, d'un pas nonchalant, Lisser ses cheveux devant ma toilette, En robe ajustée et simple col blanc;

Et je serai là, suivant le sillage De sa flânerie errant sans dessein : Ainsi deux oiseaux dans le noir feuillage, Ou deux cygnes purs sur l'eau d'un bassin.

#### ADAGIO

La claire pendule résonne. Dix heures un quart! et personne.

— Je songe aux soleils inconstants Des premiers matins de printemps.

Je lis et je relis sa lettre. Si c'est fini, pourquoi promettre?

— Pourquoi, sur les fleurs du sillon, Le vol changeant d'un papillon?

L'autre jour, elle était si tendre. Ce soir, elle me fait attendre.

Hier, la mer était un miroir;
 Elle est sombre et rugit ce soir.

Elle sait que je suis fou d'elle Et ne peut pas m'être infidèle... — Des hirondelles de l'été Mon mur ne fut-il pas quitté?

Il est dix heures et demie. Tu n'es pas là, méchante amie!

Et l'aiguille marche à grands pas.

— Allons! elle ne viendra pas.

SCHERZO

Soit! je suis libre. Pour une Qu'on perd, on en trouve vingt. Elle est blonde, à moi la brune! — Non! je voudrais qu'elle vint.

Ma voisine n'est pas laide; Demain, je lui fais la cour. L'œil noir à l'œil bleu succède. — Non! on n'a qu'un seul amour. Je vais brûler sans colère Les devises de bonbons Que je rimais pour lui plaire. — Que ses baisers étaient bons!

Au feu, portrait qui la flattes!
Au feu, mince tresse d'or,
Prise, une nuit, à ses nattes!
— Hélas! c'est tout mon trésor.

Sur elle, je vais écrire
Un sonnet impertinent.
Je suis joyeux, je veux rire;
— Mais je pleure maintenant.

O Don Juan, sous la muraille,
Si ta sérénade ment,
Parfois, au motif qui raille,
Quel triste accompagnement!

#### FINAL

Onze heures! Je n'ai plus de doute; La suprême espérance fuit. Et, puérilement, j'écoute Les fiacres passer dans la nuit.

J'ouvre ma porte et tends l'oreille Aux bruits du dehors ténébreux, Et chacun sous mon crâne éveille Un écho sourd et douloureux.

Je suis triste comme la tombe! Avec un fracas singulier \_ La porte cochère retombe, Et des pas montent l'escalier.

On rentre partout : au troisième, Au rez-de-chaussée, au second; Mais je reste, écoutant, quand même, La porte crier sur son gond. Puis, brisé par l'inquiétude, Je m'abandonne à la torpeur; Et la mauvaise solitude M'envahit l'âme et me fait peur.

Pourquoi mème je désespère, Je n'en sais plus rien, soucieux Devant un portrait de grand-père Qui semble remuer les yeux.

J'ai des minutes de folie; Tout à l'heure, je me parlais Dans ma glace, et la panoplie M'attire avec ses pistolets.

— Mais la porte retombe encore. J'entends comme un soyeux frou-frou Qui gravit l'escalier sonore... Non! il est trop tard. Suis-je fou?

Pourtant, quelle angoisse mortelle!...

— Mais on s'arrête à mon palier;

Ma clef vient de frémir... C'est elle!

Comme je vais tout oublier!

### LES TOURLOUROUS

Quand je regardais la colonne, J'étais très fier d'être Français \*. Je suis chauvin et loge auprès De la caserne Babylone.

Le dimanche, lorsqu'il fait doux Et qu'un ciel plus clément rayonne, Je vais voir, vers midi qui sonne, Sortir les petits tourlourous.

<sup>\*</sup> A l'époque où ces vers furent écrits, la colonne Vendôme n'était pas encore reconstruite.

Vétérans et jeunes recrues, Tous astiqués, gantés de blanc, Le sabre-baïonnette au flanc, Vont se promener par les rues.

D'épaulettes et de képis Le paisible quartier fourmille, Telles, aux jours où l'été brille, Des fleurs rouges dans les épis.

Ils sont joyeux; car pour l'armée, Peu de congés sur l'almanach. Devant le marchand de tabac, C'est un nuage de fumée.

Accents toulousains et cauchois Se croisent, et les camarades Ont, en se donnant des bourrades, De bons gros rires villageois.

Vous me blâmerez, gens austères,
Mais je ne puis pas oublier
Les vieilles charges d'atelier
Sur le compte des militaires.

Ces deux conscrits à l'air dadais, Aux voix de jeune demoiselle Et mal gantés de filoselle, C'est bien Pitou, c'est bien Bridais.

Ce caporal, que je soupçonne, Très fier de ses doubles galons Et de ses moustaches, allons! C'est bien Dumanet en personne.

Mais, si je ne puis m'empêcher
Devant eux, d'abord, de sourire,
Presque aussitôt, je veux le dire,
J'en viens à me le reprocher.

Car Rancé ni saint Dominique N'ont rien rêvé de plus cruel Que n'est le sort habituel De ce paysan en tunique.

Mon garçon, te voilà soldat. Sur ton sac boucle ta gamelle, Et vas user de ta semelle Les grandes routes de l'État. Prends-moi de rudes habitudes Et deviens un homme de fer; Sue en été, gèle en hiver, Sous le gros cuir et les draps rudes.

Sois soumis, sobre, chaste et doux, Pioupiou sans galon sur ta manche, Et, pour tes plaisirs du dimanche, Contente-toi de quelques sous.

Et demain, que l'émeute braille, Que la guerre éclate, en avant! Et cours, la baïonnette au vent, Du côté d'où vient la mitraille.

— C'est l'usage et l'état normal, Et je n'y veux voir rien d'étrange, Sachant que l'homme, quand il change, Fait souvent plus laid et plus mal.

Pauvres garçons! par l'esplanade Et par les lointains boulevards, Ils s'en vont, contents et bavards.

— Mes enfants, bonne promenade!

De ce pas que vous emboîtez, Vous aurez fait vite une lieue, Et, sous un bosquet de banlieue, Vous boirez des vins frelatés.

Partez pour Grenelle et Montrouge, Soit! mais n'en revenez pas gris; Ou bien descendez dans Paris Montrer votre pantalon rouge.

Contentez votre goùt d'enfant Pour les promenades très lentes, En allant, au Jardin des Plantes, Donner du pain à l'éléphant.

Si, par hasard, le temps se couvré, Seuls ou deux par deux réunis, Craintifs sur les parquets vernis, Visitez les tableaux du Louvre.

L'arme au côté, le cœur en paix, Un bon sourire sur la bouche, Pour regarder le bateau-mouche, Accoudez-vous aux parapets; Ou bien menez vos flàneries Et vos yeux naïfs de vingt ans Voir, dans leurs robes de printemps, Les bobonnes des Tuileries.

Conscrit et vieil Algérien, Le long des trottoirs de bitume, Glanez, pauvres sans amertume, Les plaisirs qui ne coûtent rien.

Votre sort, qu'atteint mon reproche, Vous en sentez peu la rigueur; Pour qui n'a point d'envie au cœur, Nul besoin d'argent dans la poche.

Donc, bonne journée et beau ciel! C'est le souhait qu'on peut vous faire; Et, ce soir, — car l'ordre est sévère, — Soyez tous exacts à l'appel.

### APPARTEMENTS A LOUER

Ma distraction favorite

— Un flâneur peut bien l'avouer —
C'est de rendre parfois visite
Aux appartements à louer.

Tout concierge est un Asmodée Quand l'écriteau vient d'être mis, Et licence m'est accordée De pénétrer dans les logis. Abeilles, de butin avides, Les gens partent dès le matin; Et je puis, dans les ruches vides, Jeter un regard clandestin.

J'entre, pour deviner leur vie, Chez les locataires absents, Et leur mobilier me confie Des secrets très intéressants;

Car les objets ont leur langage. Quand s'envole un oiseau captif, Une plume restée en cage Trahit encor le fugitif.

Les portraits sont des signatures; Certains meubles font des aveux. Chez les femmes, par les tentures, On sait la couleur des cheveux.

Des détails sont touchants ou drôles: Ce monsieur, peint en franc-maçon, Vous donne un haussement d'épaules, Et ce berceau vide, un frisson. Donc, aujourd'hui, si bon vous semble,
Et pour tuer quelques moments,
Cher lecteur, nous irons ensemble
Visiter des appartements.

BOULEVARD HAUSSMANN, AU PREMIER

Ici, c'est vraiment trop facile. On devine, rien qu'au parfum, Un voluptueux domicile Et qui doit s'ouvrir à plus d'un.

Comme pourtant le hasard tombe!
Tout à l'heure, on était au saut
Du lit, et ce nid de colombe
Est à peine vide et tout chaud.

Je dérange le tête-à-tête De la soubrette et du coiffeur; Et de voir la chambre défaite J'obtiens l'indiscrète faveur. Car madame, à peine coiffée, Est allée, au triple galop, Répéter son rôle de fée Et faire l'essai d'un maillot.

De l'alcôve, toute en désordre,
Jaillit un petit havanais,
Montrant ses crocs et voulant mordre,
— Comme si, moi, je l'étonnais?

Je sors donc de la chambre close, En poussant du pied sur le sol, D'abord une pantoufle rose, Et puis, — proh pudor! — un faux col.

J'entre au boudoir; mais je déplore D'y voir bien plus que je ne veux: Car sous mes yeux 'traînent encore Les onguents et les faux cheveux.

Fuyons! Pour me sentir renaître, J'ai besoin d'air et de grand jour. — Oh! quel dégoût pour qui pénètre Dans l'officine de l'amour!

### RUE SAINT-ANTOINE, AU SECOND

Un grand cabinet qui vous glace, Triste comme un joueur d'échecs, Reliés, derrière une glace, Les classiques latins et grecs.

Rien qui sente bon, rien qui bouge. Deux bustes : Lycurgue et Solon. Acajou brun et velours rouge, Le banal meuble de salon.

Un bureau solennel, qu'encombre La paperasse d'un dossier; Une pendule en marbre sombre, Avec un très gros balancier.

D'un tel local, l'hôte ordinaire D'avance est tout imaginé, Dans la pose du doctrinaire, La main dans l'habit boutonné. Une estampe : Le jeu de Paume, D'après David, très mal gravé. Sur la table — étrange symptôme! — Un gros londrès inachevé.

Tout est ennuyeux, froid et maigre,
— Sauf le cigare du matin; —
Tout indique ici l'homme intègre,
Le vertueux, le puritain.

Mais que vois-je? dans l'autre chambre
Quelle atmosphère de boudoir!
Un superbe feu de Décembre,
Des fleurs, des tapis, un miroir!

Des dentelles voilant les vitres; Le déjeuner sur un plateau: Un pâté de Strasbourg, des huîtres! Et ce flacon?... Peste! un château...

Et ce lit, sous un rideau rose, Et ce portrait... Des nudités! Comment! c'est la petite Chose Qui figure aux Variétés? Mais l'antithèse singulière M'étonne trop longtemps, hé!as! L'antiehambre de Robespierre Caehe le réduit de Barras.

O brave électeur sans malice, Dont on brigue ici le mandat! N'entre jamais dans la coulisse Où se maquille un candidat.

RUE LACÉPÈDE, AU CINQUIÈME

Dès le seuil, le frisson vous gagne. Voyez! des meubles sans valeur, La vue, au loin, sur la eampagne, Et le carreau mis en eouleur.

C'est très pauvre, mais très honnête. Le vieux ehat dort dans un fauteuil; Rien de gai, que la chansonnette Que siffle en sa eage un bouvreuil. On devine dans la commode Beaucoup de tiroirs à secrets; Un piano d'ancienne mode A devant lui deux tabourets.

Là, des femmes, des âmes douces, Coulent des jours très ennuyés. Toutes les chaises ont des housses Et des petits ronds pour les pieds.

Un tas de vieux enfantillages Sont conservés avec bonheur: Napoléon en coquillages, Et, sous verre, une croix d'honneur.

Un affreux portrait de fabrique Nous fait voir, sous un oranger, Un ancien officier d'Afrique Du temps de la prise d'Alger.

Ici doit habiter sa veuve, Fidèle et gardant son anneau, Avec ses deux filles : à preuve, Les tabourets du piano. Elles végètent, pauvres femmes! La maman tricote des bas Et les fillettes font des gammes; Elles ne se marieront pas.

Et l'on fait une réussite Quand le couvert est retiré; Car, dès longtemps, on sollicite Un bureau de papier timbré.

### MÉMOIRES

## D'UN BOUQUET DE VIOLETTES

l

Je fus un bouquet de deux sous A l'étal d'une bouquetière; Et pendant la journée entière, J'exhalai mon souffle humble et doux.

La fraîche brise vagabonde Emportait mon âme de fleur; Et j'avais presque la couleur Des yeux bleus d'une fille blonde, Ou plutôt d'un pâle saphir La nuance particulière; Et ma collerette de lierre M'allait, je vous jure, à ravir.

Dans les bois, où le hasard sème Les violettes au sentier, Un gamin, dont c'est le métier, M'avait cueilli, le matin même.

J'attendais, pur et délicat, Gardant sur mes feuilles posée Une étincelle de rosée, Que le passant me remarquât,

Et que, de l'odeur printanière Et du reflet d'azur charmé, Compagnon de route embaumé, Il me mît à sa boutonnière. П

En effet, un jeune élégant, Atteint par mon haleine douce, Parmi les autres, dans la mousse, Me choisit, du bout de son gant.

Lorsque m'effleurait sa moustache, Je sentais un petit frisson. — C'était bien le joli garçon Sur qui l'œil des femmes s'attache.

Paré de mes fleurs, il gravit Deux grands étages, quatre à quatre, Si vite, que j'entendais battre Son cœur sous son revers d'habit.

En peignoir rose, à sa toilette, Une brune, à l'œil provocant, Dit, joyeuse, en me remarquant : — « Ah! c'est pour moi, ta violette? » L'homme heureux que je fleurissais Satisfit l'innocent caprice; Et j'eus le baiser d'une actrice, Tout comme un auteur à succès.

Mais, quand j'eus parfumé l'haleine, L'amant réclama le parfum, Et me jeta, moi, l'importun, Dans une coupe en porcelaine;

Et, tandis qu'ils riaient de voir

— Le beau jeune homme et sa maîtresse —
Leur double sourire d'ivresse
Se refléter dans le miroir,

Je m'étonnais de l'amalgame Des choses avec qui j'étais : Un collier d'or, quelques protêts, Et des faux cheveux dans un drame.

Le jeune homme, à la fin, partit,
Avec mon odeur sur les lèvres.
Moi, dans ma coupe de vieux Sèvres,
Je languissais, pauvre petit,

Et je n'aurais pu longtemps vivre En ce lieu sentant le péché, Où j'étais comme un lys séché Dans les pages d'un mauvais livre.

HI

Survint un autre visiteur, Un baron, homme respectable, Ayant cet air insupportable Que prend si vite un bienfaiteur.

Le changement fut assez dròle. - Madame, d'un ton attristé, Gémit soudain sur sa santé Et se plaignit d'un mauvais rôle.

Puis, quand le baron s'en alla, Un peu chassé par cette antienne, La subtile comédienne M'aperçut, qui traînais par là;

Et, tout en faisant la risette
Λ son noble maître et seigneur,
Elle me mit — insigne honneur! —
Auprès de sa rouge rosette.

Je crois que le pauvre dupé Était tout fier de mes fleurettes; Car il fuma dix cigarettes, Autour du lac, dans son coupé.

IV

Enfin, — et c'est ce qui couronne Ce conte de décaméron, — Toujours à l'habit du baron, J'allai diner chez la baronne.

Une blonde; — imaginez-vous Une rose dans la dentelle! — « Ah! des violettes, » dit-elle, En me prenant à son époux. J'approchai de son frais visage; Un moment, on me respira. Puis, pour aller à l'Opéra, Elle me mit à son corsage.

Celle par qui j'étais porté S'assit, radieuse, en sa loge, Tandis qu'un murmure d'éloge Saluait au loin sa beauté.

On donnait Don Juan, avec Faure, Et, tout à mon enivrement, Elle écoutait très vaguement Bayarder l'orchestre sonore.

Je ne voulais plus, désormais, Ou'exhaler ma vie et mon âme Sur cette jeune chair de femme, Sur ce sein que je parfumais;

Et l'espérance m'était née De finir là, près de son cœur, Dans les parfums et la langueur, Ma fugitive destinée.

Mais la loge s'ouvrit soudain,
Et je vis — surprise profonde! —
S'asseoir près de la noble blonde
Mon bel élégant du matin.

Elle lui fit la bienvenue, Avec le bonheur dans les yeux, Et, dans mon nid délicieux, Je sentis qu'elle était émue.

L'imposteur, en lui parlant bas, M'aperçut, sous la mousseline, Et lui dit, d'une voix câline: — « Ces fleurs sont pour moi, n'est-ce pas? »

Et, bien qu'à son désir docile, Elle rougit de ce détail, Lorsque, caché par l'éventail, Il m'osa prendre en mon asile. V

Ainsi, j'ai vu — bouquet martyr Et témoin de tant d'infamies — Le parfum de mes fleurs blêmies, En un jour, si souvent mentir;

Et je meurs de la nostalgie Du ciel gris sous qui nous naissons, Au milieu des pâles gazons, Dans la feuille morte rougie.

Et vous, sœurs du taillis natal, Dont l'âme se perd dans les brises, Et qui vous réveillez, surprises Par le blanc soleil matinal,

Vivez votre vie éphémère Dans le triste bois sans oiseaux, Et de fleurir les damoiseaux Ne caressez pas la chimère; Et quand même les temps trop froids Vous flétriraient, ô fleurs débiles! N'enviez pas vos sœurs des villes. — Violettes, restez au bois!

## LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

Ī

Un mince rayon de soleil, Par la fente du rideau double, Pénètre dans la chambre et trouble La jeune femme en son sommeil.

Sur son coude, elle se soulève Et sourit au rayon joyeux, En ouvrant tout grands ses doux yeux Dans lesquels flotte un dernier rêve, Qui voltige, un instant encor, Parmi les ombres de l'alcôve, Où descend, sur le satin mauve, Le torrent des atomes d'or.

Etre veuve, blonde et marquise,
Appendix de la plume et le satin,
S'éveiller par un beau matin,
Quelle minute plus exquise!

Or, se lever tard embellit, Et l'on voudrait bien rester coite Dans la bonne atmosphère moite Et dans les caresses du lit.

Alerte! L'indulgent jésuite A qui votre salut est cher, Dit que, pour châtier la chair, Il faut se lever tout de suite.

Debout! — Mais non! le charme est tel Du lit où votre corps se moule, Qu'un nouveau quart d'heure s'écoule Et que c'est un péché mortel.

Pourtant, avec insouciance, Vous le commettez. — Mais demain, En tête de votre examen, Notez ce cas de conscience.

 $\Pi$ 

Contre votre *Confiteor*, Tout, d'ailleurs, aujourd'hui complote, Et j'ai bien peur, belle dévote, Que vous n'alliez pécher encor.

Quand la camériste est montée Pour vous dire quelle heure il est, Elle a laissé là votre lait, Sur la table, à votre portée.

Or, c'est aujourd'hui vendredi, Et, le nez dans la couverture, Vous songez que le jeûne dure, En carême, jusqu'à midi. Quel danger pour l'état de grâce, Car un gracieux petit bras Vient soudain de sortir des draps Et de saisir la blanche tasse.

En un clin d'œil, le lait est bu, Même avec un plaisir extrême; Et ces deux moustaches de crème Attestent le jeûne rompu.

Ш

Mais voici venir votre chatte, Qui, témoin de votre péché, De sa langue rose a léché Le lait qui restait dans la jatte.

Vous lui faites mille mamours; Ce sont là voluptés de prude; Lorsqu'une caresse un peu rude Arme la patte de velours. Pitié! car la chatte vous lèche; La griffe ne marquera pas. — « Oh! la vilaine bête! A bas! » Et deux soufflets, d'une main sèche.

Vous avez trois fois succombé: La gourmandise, la paresse, Et la colère. O pécheresse, Prenez-en note pour l'abbé!

IV

Cependant, encore indécise S'il faut quitter le lit ou non, Les doigts plongés dans son chignon La jeune femme s'est assise.

Elle a pris un petit miroir, Limpide dans sa ciselure, Et rajuste sa chevelure Tout en souriant de s'y voir; Car les plus fières seraient vaines Devant la blanche nudité De cette chair de rose-thé, Où court le réseau bleu des veines.

Plus d'une envîrait ces cils longs, Et la rare bonne fortune D'avoir ces clairs regards de brune Sous la splendeur des cheveux blonds.

O marquise, prenez bien garde! Car, pour le gros péché d'orgueil, Je ne sais point de pire écueil Qu'un miroir où l'on se regarde.

V

Mais le crime est déjà commis.

Ah! le faible cœur que le nôtre.

Voilà, dans ce monde et dans l'autre,
Un salut des plus compromis.

Car, lorsqu'on se trouve si belle, On souffre de ne pas avoir La parure que, l'autre soir, Portait la comtesse Isabelle;

Et, songeant à son pauvre écrin, On s'abandonne à l'infamie De haïr sa meilleure amie Et d'avoir un très gros chagrin.

On garde bien cette pensée, Où l'on trouve quelque douceur, Qu'elle a des taches de rousseur Et la gorge assez mal placée;

Mais on ne peut pas oublier Quels bijoux relèvent ses charmes, Et l'on en verse autant de larmes Qu'elle a de perles au collier.

VI

Comment! marquise, de l'envie?
A vingt ans! Je vous l'interdis.
— De risquer votre paradis
Cette rage est-elle assouvie?

Non! car, à présent, vous songez Aux cent louis d'un si beau jaune Dont vous deviez faire l'aumône Aux malheureux, vos protégés;

Et puis encor qu'à la vitrine De Samper, vous avez surpris Un rubis balais de ce prix, Fait pour votre blanche poitrine.

Épargner sur la charité, Être avare! Vous avez honte, Et la rougeur au front vous monte De ce désir vite écarté.

#### V11

Brrr! que cette chambre est glacée! Vous vous cachez sous l'oreiller, Voulant dormir, pour oublier Une aussi vilaine pensée.

Mais le matin a des sommeils Où l'amour nous visite en songe; Et le lit où l'on se replonge Est peuplé de mauvais conseils.

Comment gouverner à sa guise Les sens trop longtemps alanguis? Est-ce que le défunt marquis Vous manquerait, belle marquise?

Vous murmurez son nom tout bas, Dans une illusion trop brève; Mais ce n'est, hélas! qu'un beau rêve, Et ce péché ne compte pas. Pourtant, de cette fausse ivresse,
Votre cœur bat, votre sang bout.
— Allons! debout, debout!
Et courez bien vite à confesse.

FIN DU TOME TROISIÈME

# TABLE

### DU TOME TROISIÈME

#### CONTES EN VERS

|                          | Pages |
|--------------------------|-------|
| La Marchande de Journaux | Ę     |
| L'Épave                  | 17    |
| L'Enfant de la Balle     | 25    |
| Les Boucles d'oreilles   | 43    |
| Le Roman de Jeanne       | 59    |
| Pour le Drapeau          | 77    |
| Bleuette                 |       |
| Poésies Diverses         |       |
| Le Raisin                | 101   |
| Premier désir            | 103   |
| POÉSIE. — 111. 21        |       |

|                                              | Pages. |
|----------------------------------------------|--------|
| Une Aumône                                   | 108    |
| Préface d'un Livre posthume                  | 109    |
| A un Amant                                   | 112    |
| A un Élégiaque                               | 114    |
| La Chambre abandonnée                        | 446    |
| Le Bateau-Mouche                             | 119    |
| La Nymphe de Ville-d'Avray                   | 122    |
| L'Anneau                                     | -126   |
| Vieux Brouillon de lettre                    | 128    |
| Sur une Tombe au printemps                   | 430    |
| Le Vin                                       | 432    |
| Portrait de Victor Hugo par Bonnat           | 134    |
| L'Anniversaire                               | 136    |
| Résurrection                                 | 439    |
| Le Rêve (d'après Jules Lefebvre)             | 141    |
| L'Éducation maternelle (d'après Delaplanche) | 143    |
| Rêverie (d'après Jacquet)                    | 145    |
| Le Régiment qui passe (d'après Detaille)     | 147    |
| Aux Femmes de Lyon                           | 150    |
| Le Cadeau de Sahagun le vieux                | 154    |
| Pour Guitare solo                            | 456    |
| Ballade de Coppée à Banville                 | 458    |
| Ballade de Banville à Coppée                 | 161    |
| Préface pour Émile Blavet                    | . 164  |
| Anx Bourgeois d'Amsterdam                    | . 468  |
| Dizains                                      | . 472  |
| Statue d'Homme d'État                        | 178    |
| Sur un Exemplaire de l'Exilée                | . 180  |
| Pour une Fiancée                             | . 482  |
| Très ancien Sonnet                           | . 184  |

|                          | Pages.                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Caprice attendri         | 186                                       |
| Pour une Blonde inconnue | 188                                       |
| Ballade pour deux Dames  | 190                                       |
| L'Éventail               | 192                                       |
| Billet                   | 194                                       |
| L'Asile de Nuit          | 196                                       |
| Au Jardin du Luxemboug   | 202                                       |
| A Petœfi                 | 207                                       |
| Poèmes magyars           | 209                                       |
| L'Amiral Courbet         | 220                                       |
| L'Étoile des Bergers     | 224                                       |
|                          |                                           |
|                          |                                           |
|                          |                                           |
| Arrière-Saison           |                                           |
|                          |                                           |
| Ruines du cœur           | 231                                       |
| L'Aveu                   | 233                                       |
| Printemps perdus         | 235                                       |
| Minute sentimentale      | 238                                       |
| Son charme               | 240                                       |
| Taches de son            | 242                                       |
| Crépuscule               | 244                                       |
| Le Baiser                | 246                                       |
| Flux et Reflux           | 248                                       |
|                          | 251                                       |
| Toast champêtre          | $\frac{251}{255}$                         |
| Retour                   | $\frac{255}{257}$                         |
| Rêve fleuri              | $\begin{array}{r} 257 \\ 258 \end{array}$ |
| Confiance                |                                           |
| La bon Landamain         | 260                                       |

#### TABLE.

| Accident d'hiver  Dernière Flamme  L'Incorrigible  Désir de Gloire                                                             | $\frac{264}{267}$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FEUILLES VOLANTES                                                                                                              |                   |
| La Symphonie de l'attente  Les Tourlourous  Appartements à louer  Mémoires d'un bouquet de violettes  Les Sept Péchés Capitaux | 286<br>292<br>301 |

#### FIN DE LA TABLE DU TOME TROISIÈME

Imprimeries réunies, B, rue Mignon, 2.





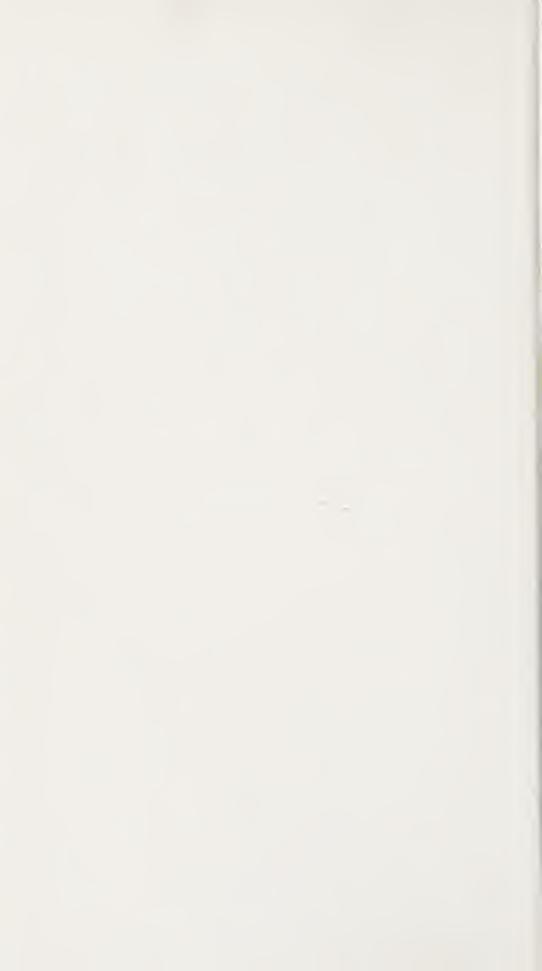



# Date Due

|          | <br> |
|----------|------|
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          | <br> |
|          |      |
|          |      |
| <br>l    |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
| ł        |      |
| <b>i</b> |      |
|          |      |
|          |      |
| 1        |      |
|          | <br> |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
| ŀ        |      |
|          |      |
|          |      |
| <br>l    |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
| ,        |      |
| <br>     |      |
|          |      |
|          |      |
| I        |      |



PQ2211 .C3 1892 [pt. 1] t. 3
Coppée, François, 1842-1908.

OEuvres complètes de François
Coppée...

DATE

ISSUED TO

334809

